

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com





. • 

| , |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
|   | , |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | · |   | ; |
|   |   |   |   | , |
|   |   |   | · | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

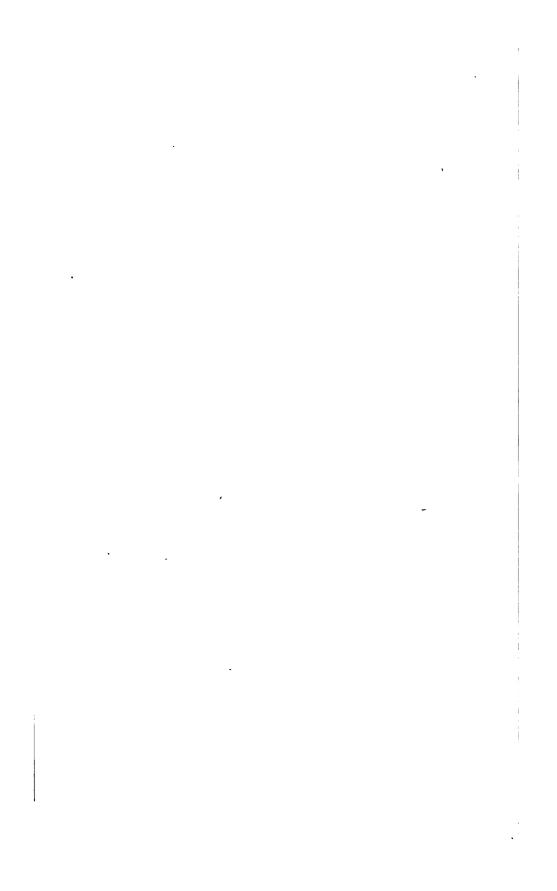

# DE L'INFLUENCE

DŪ

# LANGAGE POPULAIRE

SUR LA FORME

DE CERTAINS MOTS DE LA LANGUE FRANÇAISE

Paris. - Imprimerie Cosse et J. Dumaine, rue Christine. 2.

# DE L'INFLUENCE

DI

# LANGAGE POPULAIRE

SUR LA FORME

de certains mots de la langue française

PAR

ÉMILE AGNEL



# **PARIS**

# LIBRAIRIE J. B. DUMOULIN

Libraire de la Société des Antiquaires de France

,13, QUAI DES AUGUSTINS, 13

1870



# AVERTISSEMENT.

Le volume que nous publions forme la troisième partie d'un ouvrage intitulé : Études philologiques sur la prononciation et sur le langage populaires de Paris. Nos occupations nous ont empêché jusqu'ici d'achever la révision de notre manuscrit, afin de le livrer à l'impression. Cependant nous avons détaché de notre travail les derniers chapitres qui traitent de l'influence du langage populaire sur la forme de certains mots de la langue française et nous avons sous ce titre publié une série d'articles, qui ont paru, cette année, dans le Journal général de l'instruction publique. En réunissant ces articles, notre désir est de répondre à l'accueil bienveillant qu'ils ont reçu et d'éviter des recherches à ceux qui seraient tentés d'y recourir. Sans en changer la forme primitive, nous les avons complétés et rangés dans l'ordre qui nous a semblé le plus convenable au sujet.

· \_ 

# L'INFLUENCE DU LANGAGE POPULAIRE

SUR LA FORME

# DE CERTAINS MOTS DE LA LANGUE FRANÇAISE.

Dans notre langue, de même que dans toute langue qui possède une littérature plus ou moins riche, il existe parallèlement à la langue grammaticale, c'està-dire à la langue écrite et parlée par l'élite de la société et par ceux qui ont quelques notions des sciences et des arts, une autre langue parlée seulement dans les classes inférieures par les gens dépourvus de toute culture intellectuelle. Cette langue populaire, en d'autres termes, ce patois, au milieu des changements, des altérations de toute sorte qu'ilfait subir aux mots, conserve cependant des formes qui lui sont propres.

Indiquer les formes particulières au langage du peuple de Paris et montrer quelle a été sous ce rapport l'influence du langage populaire sur la langue régulière et grammaticale, tels sont les points sur lesquels il nous paraît aussi nouveau qu'utile d'appeler l'attention de ceux qui s'intéressent à l'histoire de notre langue.

Pour atteindre le but que nous nous proposons, nous examinerons successivement les préfixes, les permutations, les additions et les suppressions de lettres dans le langage populaire.

# CHAPITRE Ier.

#### DES PRÉFIXES.

En français, une grande quantité de mots composés ont été formés au moyen d'un préfixe, c'est-à-dire d'une particule inséparable qui est toujours placée au commencement du mot.

Au point de vue du langage populaire et de l'influence que ce langage a exercée sur la langue régulière et grammaticale, les préfixes re, dé, en, contre, es nous ont paru mériter un examen particulier.

# § Ier. — Du prefixe re.

Le préfixe re est placé, en français comme en latin, au commencement d'un grand nombre de mots composés. Dans l'une et l'autre langue, ce préfixe donne l'idée d'un espace parcouru de nouveau, soit dans le même sens, soit en sens inverse; et il suit de là que la particule re est tantôt itérative, tantôt adversative.

Le peuple de Paris et de ses environs ajoute à plusieurs mots, et notamment à plusieurs verbes, la particule re, sans qu'il y ait réitération ou augmentation, en d'autres termes, sans que le mot offre un sens autre que celui qu'il a dans sa forme simple. Ainsi le peuple emploie rappeler pour appeler, il a perdu son procès et il en a rappelé; resserre pour serre, il faut rentrer les fleurs dans la resserre; ramasser pour amasser, je suis tombé dans la rue et le monde s'est ramassé autour de

moi; remplir pour emplir, il faut prendre les bouteilles vides et les remplir; remonter pour monter, ma montre n'est pas remontée, etc.

Les gens du peuple placent aussi le préfixe re devant certains noms et certains verbes simples dont ils forment des noms et des verbes composés que réprouve le bon usage de la langue; tels sont par exemple: rétameur, rétamer, récureur, récurage, récurer, ramincir, rapproprier, rassortir, raiguiser, renforcir, au lieu de étameur, étamer, écureur, curage, écurer, amincir, approprier, assortir, aiguiser, enforcir.

La particule re, placée devant un mot sans en modifier le sens, est une forme ancienne du langage populaire; et il importe de remarquer que cette particule ainsi employée, comme le fait le peuple, a fini par s'attacher si étroitement à certains mots, que ces mots avec le temps ont pris, dans la langue régulière et grammaticale, la place des mots qui y étaient précédemment en usage.

Par exemple, nous disons aujourd'hui remercier pour signifier rendre grâce; dans l'ancien français on écrivait mercier. Entre ces deux formes de mots, quelle est la différence? Remercier est la forme populaire et mercier la forme grammaticale. Au XVIº siècle on employait indistinctement mercier ou remercier (1). Au

<sup>(1)</sup> Jehan Thierry, dans son Dictionnaire françois latin publié en 1564, s'exprime ainsi:—α Re mis en composition devant les verbes ha plusieurs significations, car aucunes fois il signifie autant que denuò, derechef: comme rabattre, rechauffer, relaver, etc.; aucunes fois il signifie: vicissim comme rebrogarder αντισχωητείν, retorquere scomma, refrapper,

commencement du XVII<sup>e</sup> on disait encore mercier et remercier, mais on préférait ce dernier verbe. Dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie française publiée en 1694 et dans les éditions subséquentes on ne voit plus figurer que remercier. Ainsi, dans cet exemple, la forme populaire remercier l'a emporté sur la forme régulière et grammaticale mercier et a fait disparaître entièrement cette dernière forme.

Il en a été de même pour les verbes rencontrer, renverser, rassasier, réjouir, regarder, ralentir, ressembler,

referire, ferientem ferire... Quelquefois il vaut autant que retrò, derrière, en arrière: comme reculer, aller en arrière... Parfois ne change en rien la signification du simple comme reconforter, conforter, remonstrer les fautes à aucun, monstrer, receler, celer, racompter, compter, remercier, mercier, repaistre, paistre, reschapper, eschapper, réveiller, éveiller. Autrefois il augmente la signification du simple et signifie autant que valdè beaucoup, fort: comme redoubter, fort doubter, redonder, réclamer Dieu à son aide, vehementer inclamare... »

Nicot (Thrèsor de la langue française tant ancienne que moderne, Paris, 1606) reproduit textuellement ce passage. Le même auteur au mot rabbaisser dit: « rabbaisser signifie abbaisser et n'est point composé de re pour derechef comme sont refaire, redire, revivre, etc., Ains est de la manière de ces verbes raccourcir, rassasier, rabattre et semblables qui ne sont point itératifs. Ainsi dit-on rabaisser le caquet d'aucun du quel le caquet ne futonc baissé »; et au mot abbaisser Nicot remarque aussi que rabbaisser et abbaisser ont la même signification; « car on peut dire jev ous abbaisserai bien le caquet, tout ainsi qu'on fait je vous rabbaisserai bien le caquet. »

Vaugelas (Remarques sur la langue française, v° jaillir) dit aussi : 

« Il y a des verbes simples qui ne sont guères en usage et l'on se sert des composez en leur place, qui ne laissent pas de retenir la signification du simple et non pas du composé; comme par exemple, refroidir est beaucoup mieux dit que froidir, dont je doute mesme s'il est bon, quoique plusieurs le dient, et ce re, bien qu'il dénote une répétition ou réitération, ne luy donne point une autre signification que celle du simple. Il en est de mesme de rejaillir (pour jaillir); il y en a quelques autres de cette nature qui ne se présentent pas maintenant à ma mémoire. »

rembrunir, dont la forme ancienne était encontrer (1), enverser (2), assasier (3), esjouir (4), esgarder (5), alen-

(1) Et s'en tourne vers le bos droit, Et tant et sus et jus et là Que la damoiselle *encontra*.

(Roman du Chastelain de Coucy, vº 3006.)

Deusses-tu pas, quant tu m'encontres Mettre la main au chapperon?

(Ancien théâtre français, t. III, p. 24.)

(2) Li uns est sour l'autre verses Chascuns se gist tous enverses.

(Roman de la Violette, vº 1942.)

(3) Maint povre en son ki sont moult preu, Humle, simple, dous, débounaire, Ki seroient tout d'autre afaire S'il fussent rice et assasé, Qui sont humle par povreté.

(Renart le nouvel, v. 1378 à la suite du Roman du Renart, édition Méon.)

Satio, as, avi. Assasier, mettre fin aux désirs désordonnés de jouer, de boire et de manger. (Epithoma vocabulorum a Guilelmo monacho de Villa dei, 1529.)

(4) Ce dist li fiz, merveilles oi Si sachiez que mout m'en esjoi.

(Le Chastoiement d'un père à son fils, VIII, v. 71.)

Stipon, le philosophe, interrogé si les dieux s'esjouissent de nos honneurs et sacrifices : Vous estes indiscret, respondit-il...

(Montaigne, Essais, liv. II, chap. xII; édit. Leclerc, t. III, p. 168.)

(5) Mais eswarde si tu parfeitement n'en es délivrez des periz de cette meir (mer).

(Sermons de saint Bernard, p. 568.)

Et il ploure mout fort por ceu que il ne trueve nuns dignes d'ovrir lou livre ne de lui esgardeir.

(Apocalypse cité dans Burguy, Grammaire de la langue d'oil, t. I, p. 182.)

tir (1), sembler (2), embrunir (3). Ici encore la forme populaire re s'est ajoutée au mot sans en modifier le sens, et cette forme composée et irrégulière a fini par prévaloir sur la forme simple et grammaticale (4).

(1) J'en trouve qui se mettent inconsidérément et furieusement en lice et s'alentissent en la course.

(Montaigne, Essais, liv. III, chap. xII; édit. Leclerc, t. V, p. 35.)

Je veux de ton rival alentir les transports.

(Molière, l'Étourdi, acte III, scène 5.)

Le zèle cependant chaque jour devroit croître, Profiter de l'exemple et de l'emploi du cloître; Au lieu que chaque jour sa vigueur s'alentit.

(P. Corneille, l'Imitation de Jésus-Christ, liv. I, chap. x1.)

Dans les deux premières éditions du Dictionnaire de l'Académie française, on voit figurer alentir et ralentir offrant tous deux le même sens, c'est-à-dire signifiant rendre plus lent, La troisième édition publiée, en 1740, contient encore alentir, avec les exemples donnés dans les éditions précédentes, mais avec cette addition. « On dit ordinairement ralentir. » — Dans la quatrième édition, publiée en 1762, on ne trouve plus que ralentir.

(2) Vostre conseil, dist Panurge, sous correction, semble à la chanson de Ricochet; Ce ne sont que sarcarsmes, moqueries...

(Rabelais, Pantagruel, liv. III, chap. x.)

(Id.)

Sembler, ressembler, estre semblable. Similem esse... Cetuy semble son père et celuy sa mère, hic patris, ille matris est similis.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1635.)

(3) Quelle langueur ce beau front déshonore?

Quel voile obscur *embrunit* ce flambeau?

(Ronsard.)

Puis alors que Vesper vient embrunir vos yeux.

(4) Le même fait s'est produit à l'égard des verbes acoiser et racoiser, qui, tous deux, n'existent plus dans notre langue et qui signifiaient apaiser, rendre coi, calme, tranquille.

Si la forme populaire re, dans les mots que nous venons de citer, a remplacé la forme simple et a fait disparaître cette dernière forme, il est arrivé aussi que certains mots ont revêtu la forme populaire re tout en conservant la forme simple ; de sorte que le même mot, gardant le même sens, s'est trouvé posséder une double forme : d'un côté la forme simple, de l'autre la forme réduplicative. Tels sont, par exemple, enchérir et renchérir, abêtir et rabêtir, enfermer et renfermer, amollir et ramollir, allonger et rallonger, allonge et rallonge, embourrer et rembourrer, emplir et remplir, éveiller et réveiller, apetisser et rapetisser, accourcir et raccourcir, adoucir et radoucir, assoter et rassoter, épandre et répandre, abonnir et rabonnir, doubler et redoubler, sentir et ressentir, se souvenir et se ressouvenir, tordre et retordre, luire et reluire, élargir et rélargir, étrécir et rétrécir.

Dans ces deux mots enchérir et renchérir, la forme

Car menjue (démangeaison) s'acoise qui ung petit la grate. (Testament de Jehan de Meung, v. 844.)

En celles temps comme le roy Charles se veist aucques audessus de ses besongnes et non si occupé de grans guerres, aucques lors accoisées, etc. (Christine de Pisan, Histoire de Charles V, citée par Ducange, v° Acquitare.)

Car qui *racoise* Des médisants la murmure et la voix Moult sages est.

(Christine de Pisan, Le Débat des deux dames, cité par Ducange, Vo Coetus.)

Enfin, la rumeur commençant un peu à se racoiser (Satire Ménippée, 1709, t. I. p. 96.)

Comme Espagnol, il se persuade, par tels moyens extraordinaires, de racoiser toutes choses en un clin d'œil (Estienne Pasquier, t. II, p. 117.

simple *enchérir* est la forme régulière et grammaticale, la forme composée *renchérir* est la forme populaire.

En effet, se servir de renchérir pour signifier enchérir, c'est parler comme s'exprime le peuple, qui a pour habitude d'ajouter au simple de certains verbes la particule re sans qu'il y ait réduplication ou augmentation; au contraire, employer enchérir avec sa forme simple pour signifier devenir plus cher, c'est parler comme l'enseigne la grammaire, qui n'autorise l'usage du préfixe re qu'autant qu'il dénote réitération ou augmentation.

La même observation peut s'appliquer aux mots enfermer et renfermer et aux autres mots à double forme que nous venons d'indiquer.

Dans le Dictionnaire de l'Académie française (édition de 1835), au mot raccrocher et parmi les exemples de l'emploi de ce verbe, on lit ce qui suit : « Se raccrocher à une chose, la saisir, s'en aider pour se sauver d'un danger, pour se tirer d'un embarras. Il était noyé, s'il ne s'était raccroché à cette branche. Dans le danger on se raccroche à tout ce qu'on trouve sous la main.»

Le même Dictionnaire, au mot accrocher, indique que ce verbe s'emploie aussi avec le pronom personnel et signifie s'attacher, s'arrêter à quelque chose que ce soit, et le Dictionnaire donne entre autres exemples celui-ci: Quand on se noie on s'accroche où l'on peut.

Il résulte de cet exemple que l'Académie permet d'employer dans les phrases que nous venons de citer aussi bien le simple accrocher que le composé raccrocher. Sculement le Dictionnaire aurait dû indiquer que l'emploi du verbe raccrocher dans ce sens est bas et populaire.

Le Dictionnaire de Trévoux (édition de 1771, v° raccrocher), faisait le reproche à l'Encyclopédie d'avoir dit « qu'on se raccroche à tout ce qu'on trouve sous sa « main, quand on se noie, ou qu'on est dans la mi-« sère. Il fallait dire qu'on s'accroche à tout; car se rac-« crocher signifie s'accrocher de nouveau. »

Il est certain que si la forme composée peut être employée dans le même sens que la forme simple, c'est ne tenir aucun compte de la valeur propre du mot ni des éléments dont il est formé. Si vous attribuez à épandre la même signification qu'à répandre, c'est évidemment méconnaître la différence essentielle qui existe entre ces deux verbes, c'est oublier le rôle que joue dans la composition du verbe la particule réduplicative. Ce raisonnement est sans doute vrai au point de vue de la grammaire, mais il s'agit pour nous plutôt de constater un fait que de critiquer les conséquences qui en ont été la suite. Or, le fait important que nous tenons à mettre en lumière ici, c'est que, dans les verbes à forme double que nous venons de citer, la forme composée, c'est-à-dire la forme populaire et la forme simple, c'est-à-dire la forme grammaticale, se confondent et peuvent être indifféremment employées l'une pour l'autre.

Les extraits suivants des diverses éditions du Dictionnaire de l'Académie française vont servir de preuve à notre assertion :

« Renchérir. — Il se conjugue comme enchérir et il a les

mêmes significations tant au propre qu'au figuré. » Toutes les éditions du Dictionnaire renferment cette remarque.

« RÉVEILLER, v. act. — Il signifie la même chose qu'éveiller, tant dans le propre que dans le figuré. »

(Dict. de l'Ac. fr., 1<sup>ro</sup> éd. 1694, 2º éd. 1718, 3º éd. 1740, 4º éd. 1762, 5º éd. 1792.)

RACCOURCIR, v. act. — Il a la même signification qu'accourcir. »

(Dict. de l'Ac. fr., 1re éd. 1694, vº court.)

« RAPETISSER. — Il a la même signification qu'appetisser. » (Dict. de l'Ac. fr., 1<sup>ro</sup> éd. 1694, vº petit.)

Pour les verbes embourrer et rembourrer, le Dictionnaire se sert de la même définition et dit qu'ils signifient « garnir de bourre, de crin, de laine; » mais au mot embourrer, il ajoute qu'on dit plus communément rembourrer.

REMPLIA, emplir de nouveau. — Il se prend plus ordinairement dans la signification d'emplir, rendre plein. —Remplir la cave de vin, un grenier de blé, — remplir un vase, — remplir ses coffres d'or et d'argent, — remplir un fossé, — remplir une fondrière. » Cette remarque et les exemples qui la suivent se trouvent dans toutes les éditions du Dictionnaire.

(Dict. de l'Ac. fr., éd. 1835.)

« Retordre, v. act.—Tordre de nouveau. Tordre et retordre du linge mouillé.—Il signifie aussi simplement tordre, et en ce sens il ne se dit guère qu'en parlant du fil ou de la ficelle, quand on tord deux ou trois brins ensemble. Retordre des fils de chanvre, de soie, etc. »

(Dict. de l'Ac. fr., éd. 1835.)

ALLONGE, s. f. — Ce qu'on ajoute à un vêtement, à un meuble pour l'allonger. Mettre une allonge d une jupe. Une allonge de table. On dit aujourd'hui plus ordinairement rallonge.

(Dict. de l'Ac. fr., éd. 1835.)

RALLONGER, v. act. - Rendre une chose plus longue. - Il

signifie quelquefois simplement allonger. Rallonger ces étrivières, ces étriers.

(Dict. de l'Ac. fr., éd. 1835.)

« Renfermen, v. act. — Enfermer de nouveau. — Il signific encore simplement enfermer. C'est un fou qu'il faudrait renfermer. En Orient, on renferme les femmes. On l'emploie aussi avec le pronom personnel. Il se renferma dans sa maison. Je me renferme souvent dans mon cabinet.

(Dict. de l'Ac. fr., éd. 1835.)

Nous plaçons en regard les mots suivants du dictionnaire, afin de les comparer plus facilement :

- EMOULEUR, s. m. Celui qui fait le métier d'émoudre, d'aiguiser les couteaux, les ciseaux et autres instruments tranchants. Portez ces couteaux à l'émouleur. •
- ADOUCIR, v. a. La pluie adoucit le temps, elle le rend moins froid.—Il s'emploie avec le pronom personnel et signifie devenir plus doux.— Le temps commence à s'adoueir.
- ABONNIR. v. a. Rendre bon, rendre meilleur. Les caves fraîches abonnissent le vin. Il est aussi neutre, et signifie devenir meilleur. C'est un vieux pécheur, il n'abonnit point en vieillissant. Ce sens est familier. Il est encore pronominal. Ce vin s'abonnira dans la cave avec le temps. Cet emploi et le précédent vieillissent.
- Anollin, v. a. Rendre mou et maniable. La chaleur amollit la cire. Mettre du cuir dans l'eau pour l'amollir... Il s'emploie avec le pronom personnel et signifie devenir mou. La terre commence à s'amollir. •

- REMOULEUR, s. m. Celui qui émoud les couteaux, les ciseaux, etc. On dit autrement. Gagne-petit.
- RADOUCIA, v. a. Rendre plus doux. La pluis a radouci le temps. — Il s'emploie avec le pronom personnel au propre et au figuré. Le temps s'est bien radouci depuis peu. •
- RABONNIR, v. a. Rendre meilleur... Les bonnes caves rabonnissent le vin. — Il s'emploie aussi comme verbe neutre, et signifie devenir meilleur. Le vin rabonnit en bouteille. Ce sens vieillit.»
- RAMOLLIR, v. a. Amollir, rendre mou et maniable. La chaleur ramollis la cire. Les pluies ramollissent la terre. Ramollir du cuir, du parchemin.—Il s'emploie aussi avec le pronom personnel, La cire se ramollit dès qu'on l'approche du feu.

- e Assoten, v. a. Infatuer d'une passion, rendre sottement amoureux. Il s'est laissé assoter de cette fille... Il est bien assoté de son fils.
- ABÉTIR, v. a. Rendre stupide. Vous abétissez cet enfant. — Il est aussi neutre et signifie devenir bête. Il abétit tous les jours. Il est familier. »
- a Élargir, v. a. Rendre plus large. Elargir un habit, une robe, un corset, des souliers. Elargir une chambre, une allée, un parc, un fossé.
- «ÉTRÉCIR, v.a. Rendre étroit, rendre plus étroit. Étrécir un chemin, une rue. Il a fâit étrécir son habit... Étrécir, avec le pronom personnel, signifie devenir plus étroit. Cette toile s'étrécira au blanchissage. Le cuir s'étrécit à la pluie, au feu. Dans cet endroit, le lit de la rivière, le chemin va en s'étrécissant.
- LUIRE, v. a. Éclairer, jeter, répandre la lumière. Luire se dit aussi des corps qui réfléchissent la lumière. Je vois luire dans ce sable quelque chose qui ressemble à de l'or. Tout luit dans cette maison, tout y est net et poli.
- ÉPANDRE, v. a. Jeter çà et là en plusieurs endroits, éparpiller. Il se dit en parlant des choses liquides et de celles qui peuvent aisément s'amasser ensemble et se séparer comme

- RASSOTER, v. a. Faire devenir sot, infatuer, entêter. On l'a rassoté de cette fille, il va l'épouser.... Voilà une mère rassotée de son fils.
- RABÉTIR, v. a. Rendre bête, stupide. Vous rabétissez ce garçonlà à force de le maltraiter. — Il s'emploie aussi neutralement et signifie devenir bête. Il rabétit de jour en jour. Il est familier dans les deux sens.
- RÉLARGIN, v. a. Rendre plus large. Il est obligé de faire rélargir tous ses habits. On va rélargir cette rue. »
- RÉTRÉCIR, v. a. Rendre plus étroit, moins large. Rétrécir un chemin, une rue... Il a fait rétrécir ses habits. Il est quelquefois neutre, et signifie, devenir plus étroit. Cette toile se rétrécit au blanchissage. Cette rue va en rétrécissant. Il s'emploie dans le même sens avec le pronom personnel. Cette toile se rétrécira au blanchissage. Le cuir se rétrécit à la pluie, au feu. Le canal de la rivière va en se rétrécissant.
- RELUIRE, v. a. Briller, luire en réfléchissant la lumière. Les diamants, les pierreries reluisent. Toutes les surfaces extrêmement polies reluisent et renvoient la lumière. Tout est bien frotté dans cette maison, tout y reluit, jusqu'au plancher.
- « RÉPANDRE, v. a. Épancher, verser, laisser tomber un liquide. Répandre de l'eau par terre. Répandre de la sauce sur la nappe. Par extension: Répandre du sel, du poivre,

de l'eau, de la paille, du foin, du fumier, du sable, des pièces d'argent, etc. Ce fleuve épand ses eaux dans la campagne. Épandre du foin pour le faner. Épandre du fumier dans un champ pour l'engraisser. Dict. de l'Ac. fr., éd. 1835.

etc. Répandre du sable sur le carreau d'une salle, etc. • (Même édition.)

Par extension, dit le Dictionnaire. Dans quel sens faut-il entendre cette expression? Elle équivaut à ces termes: Par suite des envahissements du mauvais langage, du néologisme, du langage populaire sur le langage régulier. En effet, si le verbe répandre, comme l'indique d'une manière si précise la définition du Dictionnaire, ne s'applique qu'à un liquide, on ne peut pas dire sans se servir d'un terme incorrect : répandre du sel, du poivre, du sable; car le sel, le poivre, le sable, ne sont pas des liquides; or c'est le verbe épandre qui seul ici est le terme exact et grammatical. - Mais ce n'est plus une faute aujourd'hui d'user dans ces locutions de répandre au lieu d'épandre, et l'Académie autorise cet emploi, puisqu'elle reconnaît qu'on dit par extension, répandre du sel, etc. - Dans la définition du mot litière, l'Académie elle-même a substitué le verbe répandre à épandre, qui se trouvait dans les éditions primitives du Dictionnaire.

LITIÈRE, s. f. Paille ou autre chose semblable qu'on épand dans les écuries, dans les étables, sous des chevaux, sous des bœufs, des moutons, etc., afin qu'ils se couchent dessus.

(Dict. de l'Ac., 1 re éd. 1694, 2e éd. 1718, 3e éd. 1740, 4e éd. 1762.)

 LITIÈRE, s. f. Paille ou autre espèce de fourrage qu'on répand dans les écuries, dans les étables, sous des chevaux, des bœufs, des moutons, etc., afin qu'ils se couchent dessus.

(Dict. de l'Ac., 5° éd. 1798,6° éd. 1835.)

Ici, l'Académie s'est laissée aller, sans doute à son

insu, aux influences du langage populaire, et elle a écrit, en 1798 et en 1835, conformément aux habitudes de ce langage, répand au lieu d'épand, qui, dans la définition du dernier mot que nous venons de citer, était évidemment l'expression correcte et académique.

Dans nombre de mots qui appartiennent au vocabulaire des arts et métiers, on rencontre le préfixe populaire re; c'est qu'en effet le peuple, dans la composition des mots qu'il crée pour ses besoins, apporte ses habitudes, ses formes particulières de langage. Nous citerons les mots suivants:

Remplage ou remplissage (terme de marchand de vin, de maçonnerie, de charpenterie), ravalement, ravaler (termes de maçonnerie); refouillement, refouiller (termes de maçonnerie et de sculpture); rejointoyer, (terme de maçonnerie); renformi, renformir (ibid.); refendre (terme de charpentier, de couvreur, de menuisier, de paveur, de serrurier); mur de refend, (terme de maçonnerie); bois de refend (terme de menuiserie); ressaut (terme d'architecture); réchampissage, réchampis, (termes de peintre en bâtiments), rentrayeur, rentraire (termes de drapier); relier (terme de tonnelier); raccord, raccorder, etc.

Citons encore les mots rapiécer, rapiéceter. La présence du préfixe re ou r qui ne remplit aucun office dans la composition de ces verbes, en dénote l'origine populaire. Si le verbe rapiécer avait été formé par des savants ou par des grammairiens, on aurait dit plus simplement et plus régulièrement apiécer; l'addition de la préposition ad au substantif pièce aurait suffi comme

dans apetisser, accourcir, accoutumer, formés à l'aide des mots petit, court, coutume.

Telles sont nos observations sur le préfixe populaire re. Nous croyons avoir démontré au moyen des exemples précédents l'influence que, relativement à l'emploi irrégulier de ce préfixe, les habitudes populaires ont exercée sur le langage littéraire et grammatical. Les faits à cet égard nous paraissent de toute évidence. Mais comment expliquer la raison qui détermine le peuple à préférer dans le cas dont il s'agit la forme composée à la forme simple? Sur ce point délicat nous hasarderons cette conjecture : r ou re est placé au commencement du mot pour lui donner plus de force; ce r y est parasite, adventice, attiré par l'euphonie pour mieux faire saillir la voyelle qui suit. Il est certain que a ou e seul a besoin d'un moindre effort d'articulation que ra ou re. Par exemple, dans rappeler, la syllabe initiale exige une énergie d'articulation que n'a pas la première syllabe d'appeler. Enfin il importe de remarquer que, dans la prononciation des gens du peuple, la consonne r placée au commencement d'un mot est toujours fortement articulée. Parlant du roulement que cette consonne est très-propre à marquer, un poëte a dit:

L'r en roulant approche, et tournant à souhait Reproduit le bruit sourd du rapide rouet; Elle rend, d'un seul trait, le cours d'une rivière, La course d'un torrent, le fracas du tonnerre. (Piis, Harmonie imitative.)

#### § II. — Du préfixe dé.

Le préfixe latin de existe en français sous la forme dé et dés devant une syllabe commençant par une voyelle.

Dans la composition des mots français, ce préfixe marque éloignement, négation, suppression de l'idée exprimée par le mot simple, comme par exemple dans demander, défaire, désabuser. Il se fait surtout remarquer comme l'opposé du préfixe en, par exemple embrouiller et débrouiller.—Le préfixe dé est aussi augmentatif, amplitif, c'est-à-dire qu'il sert à étendre la signification du mot, à la rendre plus précise, plus déterminée, comme par exemple dans démontrer, découper, détremper (1).

Le peuple, dans la composition de beaucoup de mots que le bon usage de la langue réprouve, a fait entrer le préfixe dé employé soit dans le sens privatif, soit dans le sens extensif. Voici des exemples de mots populaires dans lesquels dé figure avec le sens privatif; tels sont : dépiauter (enlever la peau), décommander (contre mander), décaniller (s'en aller), se dépatouiller (se tirer d'un mauvais pas), dégaine (démarche), etc. Voici d'autres exemples dans lesquels le préfixe dé est pris dans le sens extensif; tels sont : dépenaillé, décesser, etc.

<sup>(1)</sup> Nicot fait la même remarque.

<sup>•</sup> De aussi, dit-il, augmente la signification d'aucunes dictions ausquelles elle est composée comme en detailler, derompre, detail denombrement et semblables lesquelles sont de plus effective signification que tailler, rompre, taille, et nombrement et a en soy énergie de penitus, omnind ou funditus, dictions latines, dehacher, hacher du tout et en pièces. • (Nicot, Thrésor de la langue française ancienne et moderne, 1606, v° De.)

L'ancien français avait guerpir et déguerpir; ces deux mots étaient employés indistinctement pour signifier abandonner.

Donc lo gurpissen sei fedel.

(La Passion du Christ, du Xe siècle, dans la Chrestomathie de Bartsch, p. 9.)

Pilat cum audid tals raisons, A lor *gurpis* nostre sennior.

(Ibid., p. 10.)

Et quant m'aurez mortelment deguerpi, Ja n'i croistra vos los ne vos honors. (Couci VII, cité dans Littré, Dict. de la langue fr.)

Cil guerpirent Richart ki le durent garder N'aveient nnl espeir ke li deust repasser. (Roman de Rou, t. I, p. 160, v. 3156.)

.....il par nule raison ne vvelent devverpir ceu (ce) où il premiers puyent mettre les mains.

(Sermons de saint Bernard, p. 521.)

Nus ne doit estre forbeniz par son don, ne guerpir son pais. (Li Livres de jostice et de plet, p. 311.)

Haimon enportent, ne le vourent guerpir. (Roman de Garin le Loherain, t. II, p. 88.)

Si li guerpirent bien quatre-vingt chevaliers tuit ensemble. (Villehardouin, CLXXXII, éd. Michaud et Poujoulat, t. Ier, p. 79.)

Guerpir et déguerpir ont été en usage jusqu'au XVII<sup>e</sup> siècle, mais on a laissé le simple guerpir et on a conservé le composé déguerpir.

De même nous avons retenu dérober pour dire pren-

dre en cachette, et nous avons rejeté rober, qui dans la langue primitive signifiait voler, ravir.

Tut aseur fu le païs.

N'i ont chemin frait ne bruisié

Ne home robé ne despoillié.

(Chronique des ducs de Normandie, t. Ier, p. 522, v. 12778.)

N'i remancit rien a rober. (Ibid., t. III, p.135, v. 35647.)

A cel tans aloient par mer Les unes gens altres *rober*. (Roman de Brut, t. I<sup>er</sup>, p. 256, v. 5505.)

Cil qui robe les yglises, doivent estre pandu. (Li Livres de jostice et de plet, p. 281.)

.... ne ne die mie qu'il m'ait veu sési de la chose que me met sus que j'é *robée*, par quoi je ne li voil respondre.

(Ibid., p. 293.)

Tout prent, tout robe, tout pelice; (Rutebeuf, t. Ier, p. 314.)

A tart ce clot qui est *robez*. (Manuscrit 1422, fol. 225. Bibl. imp. f. Sorbonne.)

Dans d'autres verbes il est arrivé, au contraire, que nous avons gardé le simple et abandonné le composé; par exemple, en ancien français, on a dit dérompre, pour rompre, détruire, déchirer (du latin derumpere), détrancher pour trancher, couper, mettre en morceaux, en pièces.

Jo nen ai ost qui bataille li dunne Ne n'ai tel gent qui la sue derumpet. (Chanson de Roland, édit. Muller, 11, v. 18.) (Je n'ai point d'armée qui lui livre bataille, ni n'ai telle gent qui la sienne dérompe, taille en pièces.)

Toute l'eussent dérompue Qui (si l'on) ne lor eust desfendue.

(Rutebeuf, t. II, p. 221.)

On devroit Pilate escorchier Et tout par pièces destranchier.

(Tragédie de la Vengeance de Jésus-Christ,, citée par Roquefort, vo Destrancher.)

Ains en seront mil home détrenchies. (Ogier de Danemarche, t. I, p. 202, v. 4945.)

D'eux destrencher ne d'eux oscire. (Chronique des ducs de Normandie, t. Ier, v. 167.)

On a dit aussi : démarcher. Dans l'ancien français, ce verbe avait deux sens différents : 1° il signifiait marcher en arrière, reculer ; dans ce sens dé était privatif; 2° il se disait pour marcher, bouger : dans ce sens dé était augmentatif. Voici des exemples de démarcher pris dans ces deux sens:

1º Démarcher signifiant marcher en arrière, reculer.

Icellui Nicaise s'avança vers l'exposant pour le ferir du coustel : mais le dit exposant desmarcha.

(Lettres de remission de l'année 1375 citées dans Ducange, Vo Demanere.)

De fait l'eust tué ou navré villainement, s'il ne se feust desmarchiez et trait arrière.

(Lettres de remission de l'année 1401. Id. Ibid.)

Comme entre ceulx qui jouent à la paulme, celuy qui soutient, se desmarche et s'appreste, selon qu'il veoid remuer celui qui lui jette le coup, et selon la forme du coup.

(Montaigne, Essais, liv. III, chap. xIII, édit. Leclerc, t. V, p. 171.)

Desmarcher, pedem referre.

(Nicot, Thresor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606.)

Dans le Maine on dit encore démarcher pour reculer, marcher en arrière. (Vocabulaire du haut Maine.)

20 Demarcher signifiant marcher, bouger.

Puis desmarcha deux carreaux avant en bonne modestie, et fit d'un pied reverence à la bande adverse.

(Rabelais, Pantagruel, liv. V, chap. xxv.)

Cy gist Perrenet le franc archier Qui cy mourut sans demarcher.

(Ancien Théâtre français, édit. Jannet, t. II, p. 333.)

..... fut ordonné que quand mademoiselle de Penthevre viendroit.... que ma ditte dame demarcheroit trois pas devant elle....

(Les Honneurs de la Cour, par la vicomtesse de Furnes, à la suite des Mémoires sur l'ancienne chevalerie, par Lacurne de Sainte-Palaye, t. II, p. 193.)

Dans le patois du Berry on se sert encore de démarcher pour marcher. « Cet enfant commence à démarcher. »

(Vocabulaire du centre de la France par le comte Jaubert, vo Demarcher.)

En vieux français on trouve déprier, correspondant au latin deprecari, prier pour nous épargner un mal, implorer.

> Et deproions al Salvéor Qu'il nous maintigne et dont vigor Contre cils qui en Deu ne croient.

(Roman de Brut, t. II, p, 15, v. 8721.)

Moi et autrui déussiés déproier Que vers le roi vos alast apaisier. (Ogier de Danemarche, t. I, p. 182, v. 4431.) Moult (il) *déproia* l'emperéor Que renard (il) li doinst par amor.

(Roman du Renart, édit. Méon, t. II, p. 205, v. 15145.)

Le suppliant se feust trait par devers ledit curé..... en lui dépriant que de ors-en-avant se voulsist déporter de plus aler ne frequenter avecque elle.

(Lettres de remission de l'année 1398, citées par Ducange, Vo Deprecari.)

Les aucunes déprierent au suppliant qu'il leur voulsist donner des pommes.....

(Lettres de rémission de l'année 1412; ibid.)

Je prie la benoiste Marie . Qu'elle veuille son fils *déprier*.

(Ancien Théâtre français, t. III, p. 405.)

Déprier, fort prier aucun et luy faire requeste, deprecar. (Nicot, Thresor de la langue françoise ancienne et moderne, édit. de 1606.)

Montaigne a employé déprier comme opposé de prier.

Il (Midas) requit les dieux que tout ce qu'il toucheroit se convertist en or : sa prière feut exaucée; son vin fut or, son pain or et la plume de sa couche, et d'or sa chemise et son vestement; de façon qu'il en tomba accablé soubs la jouissance de son desir, et estrené d'une insupportable commodité : il luy falut desprier ses prières.

(Montaigne, Essais, liv. II, chap. xII; édit. Leclerc, t. III, p. 278 et 279.)

Bussy a dit dans le même sens :

Je vais contremander le souper et déprier nos gens. (Le François à Londres, comédie, sc. vi.)

Les exemples qui se rattachent aux verbes déguerpir, dérober, et aux autres mots précédemment cités, tendent à établir que le préfixe dé est ici augmentatif, et même que ce préfixe, sans modifier le sens du mot simple, y est quelquefois ajouté pour donner seulement à ce mot plus de consistance et plus d'énergie. Le préfixe dé ainsi employé pour renforcer le mot est une forme populaire que l'on rencontre dans diverses expressions qui appartiennent au langage du peuple.

Ainsi, les gens du peuple disent : décesser pour cesser. Ce mot ne s'emploie populairement qu'avec la négation : « il ne décesse de parler; cet enfant n'a pas décessé de crier. « Les lexicographes s'accordent à rejeter ce mot comme une expression vicieuse qui doit être exclue du bon usage de la langue. « Décesser, dit Boiste, employé pour cesser, signifie tout le contraire de ce qu'on lui fait dire, le de étant un privatif.» Boiste est dans l'erreur, le préfixe dé est ici augmentatif et non pas privatif. Ce préfixe a le même caractère, joue le même rôle que le préfixe dé placé devant les mots : dérompre, déguerpir, démarcher, déprier, dont nous avons précédemment tracé l'historique. Cette addition du préfixe n'est faite que pour donner au mot plus de force; elle n'a pas d'autre valeur dans la composition du mot. Au reste ce mode de renforcement n'est pas particulier à décesser, il se rencontre également dans les autres mots que nous venons de citer. Sans doute décesser n'est pas utile puisque nous avons le verbe simple cesser. Tenons-nous-en à ce verbe qui est le seul que la grammaire autorise; mais en soi le mot décesser est-il aussi barbare, aussi ridicule qu'on veut bien le dire? En examinant la question au point de vue de la formation du mot, de sa composition, on arrive à trouver

cette censure trop rigoureuse. En effet, décesser est un mot populaire, formé suivant les habitudes du peuple, qui quelquefois ajoute à certains mots un préfixe parasite. C'est ce qui est arrivé pour le mot dont il s'agit. Nous avons vu des exemples de ces additions populaires en traitant du préfixe re. Dans la phrase populaire il ne décesse de parler, le préfixe dé du verbe nécesser est parasite de même que le préfixe re est parasite, par exemple, dans le mot resserre employé populairement pour serre.

De même dans les mots dégoutter (couler goutte à goutte) et département (pris autrefois pour départ) le préfixe dé n'ajoutait rien au sens de ces mots dont la forme primitive était goutter et partement.

Le mot bas latin guttare, employé pour stillare est traduit par goutter dans une ancienne glose citée par Ducange, vo Guttare.

Les deux testes tranchées.....

Dont goutte encor le sang noir et hideux.

(Des Masures, traduction de l'Enéide, p. 466, dans Raynouard, Lexique roman, t. III, p. 486). Goutter pour degoutter se dit encore dans le patois du Berry. (Glossaire du centre de la France, par le comte Jaubert.)

> . . . . . Le partement Convient faire lors bien hastivement.

(Christine de Pisan, Le dit de Poissy.)

Au XVe siècle et au XVIe, on disait indistinctement partement ou département pour départ.

Et comment se peut-il faire, dist le mary, vous n'estiez pas grosse à mon partement.

(Les Cent nouvelles nouvelles, nouv. xix.)

Après le département du roi de France et de son ost du mont de Sangaltes.

(Froissart, liv. I, 1re part., chap. 320.)

.... Il suffit de l'accompagner à son partement.

(Montaigne, Essais, liv. I, chap. xIII.)

Il y envoya encores un aultre, et se renfonçant dans le lict, se remeit encore à sommeiller jusques à ce que ce dernier l'asseura de leur *partement*.

(Id., liv. I, chap. vII.)

A son département, l'empereur luy fit dons grands et excessifs.

(Rabelais, Pantagruel, liv. III, chap. xix.)

Au XVI siècle, le mot partement était encore en usage.

« Partement, départ, hæc profectio, onis. » (Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1635.)

 Vous saurez donc, madame, que depuis mercredi dernier qui fut le jour de vostre partement, je ne mange plus, je ne parle plus et je ne vois plus.

(Œuvres de Voiture, 1650, in-4°, p. 351. Lettre à Mademoiselle de Rambouillet.)

Mais le mot département avait cessé d'être employé comme synonyme de départ.

Le mot populaire *dépenaillé* est aussi précédé du préfixe *dé*. Ce préfixe y est parasite et n'a aucune influence sur le sens.

Scheler (Dictionnaire d'étymologie française) propose pour ce mot deux étymologies. « Ou ce terme, dit-il, s'appliquait d'abord aux oiseaux dans le sens de déplumé, ou plutôt qui a le plumage en désordre (bas latin, depennare, déplumer) et vient du mot penne, latin, penna—plume; ou bien c'est un dérivé du vieux français dé-

pané, déchiré, en haillons (bas latin, depanare,—delace-rare) qui a pour primitif le latin pannus, pan. » Pour notre compte, nous préférons cette dernière étymologie qui est aussi celle que M. Littré indique en ces termes dans son Dictionnaire de la langue française: « Dé préfixe, est un dérivé (penaille) de l'ancien français pene ou pane, drap, étoffe. L'ancien français disait despené, despané, mis en lambeaux. La finale aille, ailler est presque toujours péjorative. »

A cette étymologie se rattache le mot penaillon, qui, comme on sait, signifie haillon.

Oitante (quatre-vingt) homme vinrent de Sichen et de Sylo et Samaire, à reseies (rasée) barbes et a dépancies vesture... (Livre de Job, p. 445, à la suite des quatre Livres des Rois.)

Quant voit son mantel gris dont ele ert afublée, Et sa cote qui ert en maint lieu despanée. (Li Romans de Berte aus grans piés, st. xlvi, p. 68.)

> La pauvre terre a découvert Fit voit sa carcasse moillée Et sa robbe dépenaillée A ses pauvres gens tous mouillez Et comme elle depenaillez.

(L'Ovide en belle humeur de M' Dassoucy, le Déluge, fable viii, édit. de 1550, in-4°, p. 78.)

Notons encore le mot populaire déguenillé. Dans ce mot, formé du préfixe dé et du substantif guenille, le préfixe n'a aucune valeur et n'influe pas sur le sens. Dé est ici un préfixe parasite, une forme populaire ajoutée au mot pour le renforcer. Parlant du mot déguenillé, Scheler (Dictionnaire d'étymologie français), s'exprime en ces termes : « Déguenillé, de guenille;

littéralement tombé en guenille. La composition n'est pas heureuse, puisqu'elle exprimerait tout aussi bien l'opposé, c'est-à-dire, privé de ses guenilles. • Sans doute, cette critique serait fondée si, dans ce mot, le préfixe dé était privatif comme paraît l'admettre le savant étymologiste belge; mais c'est une erreur : le préfixe dé a ici le même caractère, joue le même rôle que le préfixe dé placé devant les mots populaires décesser, dépenaillé. C'est, répétons-le, un préfixe parasite, un renforcement du genre de ceux dont le peuple, suivant les habitudes et les tendances de son langage, use à l'égard de certains mots.

Les divers exemples qui précèdent témoignent suffisamment de l'influence que le préfixe populaire dé a exercée sur un assez grand nombre de mots de la langue régulière et grammaticale.

Passons à l'examen du préfixe dés.

Nous avons en français les verbes débarquer et désembarquer, composés tous deux du verbe simple embarquer. Seulement dans le verbe composé débarquer on a supprimé la première syllabe em d'embarquer, tandis que dans désembarquer on a laissé subsister cette syllabe em. Débarquer et désembarquer sont deux formes du même verbe; mais entre ces deux formes quelle est la différence? Débarquer est la forme primitive et populaire, désembarquer est la forme savante. Comme régularité de forme désembarquer vaut mieux que débarquer, la première forme, désembarquer, reproduisant la totalité du verbe simple embarquer; mais le peuple, qui

préfère le plus souvent la brièveté du langage à la symétrie des formes grammaticales, a supprimé la syllabe em du simple Embarquer et a dit par contraction débarquer. Ainsi débarquer est la forme ancienne. Ce n'est guère que vers le XVI<sup>o</sup> siècle, que sous l'influence des savants la forme désembarquer a été introduite. Au commencement du XVII<sup>o</sup> siècle on employait indistintement débarquer et désembarquer. « Tous deux sont bons, disait Vaugelas (Remarques, 461), mais débarquer est plus doux et plus en usage. »

Vers la fin du XVII<sup>e</sup> siècle, désembarquer pour signifier débarquer était tombé en désuétude; désembarquer ne se disait qu'en parlant de marchandises qu'on est obligé d'ôter d'un navire avant le départ ou l'arrivée au lieu de destination. C'est avec ce sens spécial que désembarquer figure dans les diverses éditions du Dictionnaire de l'Académie française.

Ce que nous venons de dire de la double forme débarquer et désembarquer s'applique également aux doubles formes déballer et désemballer, débourber et désembourber. Ainsi déballer et débourber sont des formes populaires, désemballer et désembourber des formes savantes.

Monet (Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636), indique sans distinction les deux formes déballer et désemballer.

Furetière (Dictionnaire universel, 1690) et le Dictionnaire de Trévoux enregistrent déballer ou désemballer.

Mais le Dictionnaire de l'Académie française, qui, à partir seulement de la deuxième édition, donne les deux mots déballer et désemballer, en distingue le sens. Déballer, c'est défaire une balle, en ôter le contenu; désemballer, c'est ôter d'un ballot d'envoi ce qui y était enfermé.

Monet (Inventaire des deux langues française et latine, 1636) mentionne débourber et n'insère pas désembourber.

L'Académie française, dans la première édition de son Dictionnaire (1694), donne débourber et désembourber. Elle définit débourber, ôter la bourbe, et desembourber, tirer hors de la bourbe. Les éditions suivantes du Dictionnaire (de 1718 à 1798) reproduisent la même définition de ces mots et admettent entre eux la même distinction de sens; mais dans l'édition de 1835 on voit que l'Académie, tout en conservant à l'égard des mots qui nous occupent, les définitions et distinctions précédentes de son Dictionnaire, reconnaît que debourber a aussi le sens de désembourber. C'est ce qu'il est facile de démontrer en plaçant en regard un extrait des articles que contient sur ces deux verbes l'édition de 1835 du Dictionnaire:

DÉBOURBER, v. a., ôter la bourbe, Débourber un bassin d'eau. Débourber un fossé. Débourber un étang. Débourber une voiture, la tirer de la bourbe... DÉSEMBOURBER, v. a., tirer hors de la bourbe. Il faut désembourber cette voiture, cette charrette...

De même les verbes suivants ont été formés populairement et directement avec suppression de la syllabe en ou em du verbe simple; tels sont :

| <i>Dé</i> gager   | qui a pour simple | engager.        |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Dé</i> pêtrer  |                   | empêtrer.       |
| <i>Dé</i> terrer  |                   | enterrer.       |
| <i>Dé</i> combrer |                   | encombrer, etc. |

Mais à diverses époques de la langue, les savants, sans doute dans le but de régulariser l'orthographe, ont cherché à modifier la forme de ces verbes en y introduisant les syllabes en ou em du verbe simple.

Ainsi au XVI<sup>o</sup> siècle on voit figurer simultanément dégager et désengager. Montaigne emploie ces deux verbes, mais plus fréquemment désengager.

C'est plaisir d'estre désintéressé des affaires d'aultruy et desgagé de leur gariment (garantie).

(Montaigne, Essais, liv. III, chap. III, édit. Leclerc, t. IV, p. 199.)

Mes amis m'importunent estrangement quand ils me requierent de requerir un tiers: et ne me semble guere moins de coust, desengager celuy qui me doibt, usant de luy, que m'engager envers celuy qui ne me doibt rien.

(Id. ibid., liv. III, chap. 1x, t. IV, p. 503.)

Socrate..... plaignoit l'argent de ses amis à desengager sa vie.

(Id. ibid., t. IV, p. 511.

N'est-ce pas quelque advantage de se trouver desengagé de la necessité qui bride les autres?

(Id. ibid., liv. II, chap. t. III, p. 131.)

D'Aubigné écrit indistinctement dégager et désengager.

.... Eux et luy se voians à dos des trouppes si gaillardes, la ville de Dormans et la rivière de Marne en teste et (qui estoit le pis), son infanterie qui ne se pouvoit plus desgager sans combat, il s'y resout.

(D'Aubigné, *Histoires*, liv. II, chap. xvII, édit. de 1618, t. II, p. 181.)

Si le maistre de ceux qui estoient là eust esté desengagé, la besongne estoit faite.

(Id. ibid., liv. II, chap. vi, t. II, p. 119.)

Au lieu du verbe dépêtrer fort en usage au XVI siècle, on rencontre quelquefois désempêtrer.

Ainsi Hanibal s'estant à la fin despestré de Marcellus et ayant son armée délivre, alla bruslant, gastant et destruisant l'Italie de tous costez sans craindre plus rien.

(Amyot, Hommes illustres, Marcellus, 44.)

.... Estans bien aises quand ils se pouvoient despestrer de leurs autres affaires de s'y en aller.

(Id. Ibid., Lucullus, 83.)

Puisque Dieu nous donne loisir de disposer de nostre deslogement, preparons-nous-y; plions bagage; prenons de bonne heure congé de la compagnie; despestrons-nous de ces violentes prinses qui nous engagent allieurs et esloignent de nous.

(Montaigne, Essais, liv. I, chap. xxxvIII.)

Quand je considère la grandeur incomparable de cette âme (de Cesar), j'excuse la victoire de ne s'estre peu despestrer de luy, voire en ceste très-injuste et très-inique cause.

(Id. ibid., liv. II, chap. xxxIII.)

Je me promets que vostre precieux soin sera de desempestrer votre diocèse de l'ignorance de tant de prestres volans et sans tiltres.

(Lettres de Nicolas Pasquier, liv. VII, lettre iv, à la suite des œuvres d'Estienne Pasquier, édit. de 1723, t. II, p. 1291.)

Dans l'ancien français on trouve déterrer et désenterrer.

Puis desterrent les mors de la gent de Persie. (Chanson d'Antioche, IV, 460, citée par Littré, Dictionnaire de la langue française.) Or oiez des barons que Dieu a tant amés, Qui en la cité furent dont li murs est pavés; Les portes desterrerent à grans pels acerés. (Ibid., VI, 843.)

Bertrand, ravy de les avoir déterrez, sit aussitôt tout préparer pour le combat.

(Anciens mémoires du XIVe siècle sur Bertrand Duguesclin, dans la collection Michaud et Poujoulat, t. I, p. 466.)

Ung homme en peut estre accusé (d'heresie) après sa mort... et s'il advient qu'il soit convaincu et actaint de heresie, il doit estre désenterré et ses os mis dans ung sac.

(Monstrelet, liv. I, chap. 39.)

Au XIII<sup>e</sup> siècle on se servait indistinctement de décombrer et désencombrer. On rencontre ces deux formes dans la page suivante des Assises de Jérusalem.

Et puis que voz l'auez encombre sans esgard et sanz conoissance de court, vos le devés descombrer, si viaus (donc) por totes les raisons que je ais dites ou por aucunes d'elles, que vos me respondés et le dit fié (fief) me descombrés et me metés en la saisine... Et il me semble que après ces dis la court deit esgarder qu'il ne deit demorer, por chose que le seignor ait ditte, que il ne responde dou dit fié au requerant, et que il ne le désencombre, puisqu'il l'a encombré sans destrece d'esgart ni de conoissance de court...

(Assises de Jérusalem, édit. Beugnot, t. I, p. 251.)

Faire netoyer, curer et descombrer les rivières de Sarte et Yaigne.

(Ordonnance de septembre 1488.)

Descombrer, désencombrer, décombrer, déblaier, expedio, ivi, itum, ire, explico, avi, atum, are. Décombrer une place, un sol, pour y bastir, arcam impedimentis explicare, expedire ad ædificationem.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)-

Décombrer figure seul dans le Dictionnaire de l'Académie française.

Nous possédons emprisonner et entasser; mais nous n'avons pas de mots correspondants lorsque nous voulons exprimer l'idée contraire à celle que renferment ces deux verbes; il faut nécessairement avoir recours à une périphrase. L'ancien français avait une double forme pour dire tirer de prison, la forme populaire déprisonner et la forme savante désemprisonner. De même la vieille langue avait une double forme pour dire défaire un tas, la forme populaire détasser et la forme savante désentasser.

Quand si le veut desprisonner Et nous traïr par sermonner. (Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 52, v. 15264.)

Il n'a garde de yssir (sortir) dont il est... Se vous le voulez desprisonner, je m'en rapporte à vous? (Les Cent nouvelles nouvelles, Nouv. xxvII.)

Si fut desemprisonné parmi ce convent (à cette condition) et s'en vint aux barrières de la ville.

(Froissart, liv. I, 1re part., chap. 234.)

(La volaille) descharge sa colère sur le plus précieux des jardinages, quand elle y peut atteindre et a moyen de se désemprisonner du poulailler.

(Olivier de Serres, Théâtre d'agriculture, t. II, p. 8 et 9.)

Et quant Engloiz virent lever le feu contremont, si furent moult dolens et commencerent à destasser le foing pour destaindre le dit feu qui moult les effrayoit.

(Ménard, Histoire de Duguesclin, p. 503.)

· Lors l'on désentasse les pommes, les fruicts, les portans

sous la meule tournante pour y estre escachés à la mode de l'huile.

(Olivier de Serres, *Théâtre d'agriculture*, édit. de l'an xII (1804), t. I, p. 309.)

Au XVI<sup>e</sup> siècle on écrivait désembarrasser au lieu de débarrasser. La forme savante désembarrasser était à cette époque la seule admise dans le bon usage de la langue.

« Mais finalement après que vous luy eustes conseillé en ami de se désembarrasser de ses mauvaises affaires, les quelles, comme vous le sçaviez très-bien, iroient toujours en empirant... il vous bailla des articles et conditions sur les quelles ayant longtemps contesté, vous tombastes enfin d'accord. »

(Sully, *Œconomies royales*, t. I, chap. xLv, édit. de 1664, p. 184.)

Attendez tant soit peu, vous le verrez (le soleil) désembarrassé de ce nuage et luire aussi clair et net qu'il était auparavant.

(Malherbe, Traité des bénéfices de Sénèque, liv. V, chap. vi.)

Un esprit sans corps et désembarrassé de la matière n'agiroit pas d'une autre façon, et ne seroit pas moins incommodé de ses passions.

(Balzac, Dissertations politiques, Le Romain, dissertation I.)

Assurez vous donc que sitost que je serai désembarrassé des visites importunes qu'il faut que je fasse, et que je receoive, je ne perderai pas un moment....

(Id. Lettres, liv. VII, lettre 14.)

« Son œil m'a répondu de sa pudicité, Mais dedans son cristal mon aiguille enfoncée, Attirant ses deux mains, m'a désembarrassée. »

(Pierre Corneille, *Clitandre*, tragi-comédie, acte IV, sc. 1; édit. de 1632 (1).

<sup>(</sup>i) Dans l'édition de 1660, Corneille a supprimé ces vers et tout le morceau auquel ils appartenaient.

Vers le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle on employait indistinctement désembarrasser ou débarrasser.

Nathanaël Duez, dans son Dictionnaire italien-français (2º partie, Leyde, 1659) indique desbarrasser ou désembarrasser et traduit ces mots par sgombrare et distrigare.

... Elle (notre langue) aime particulièrement la netteté, et à exprimer les choses, autant qu'il se peut, dans l'ordre le plus désembarrassé, quoiqu'en même temps elle ne cède à aucune en beauté ni en élégance. »

(Grammaire générale et raisonnée (dite de Port-Royal) chap. xxiv, édit. de 1660.)

• Et toi fameux héros dont la sage entremise De ce schisme naissant débarrassa l'Eglise. • (Boileau, Le Lutrin, chant 1°r.)

Furetière (Dictionnaire universel, 1690), donne débarrasser ou désembarrasser. L'Académie, dans la première édition de son Dictionnaire (1694), indique aussi ces deux mots, mais en faisant observer que débarrasser est plus usité.

«Désembarrasser ou desbarrasser, v. a. Le dernier est plus en usage. Oster l'embarras, oster d'embarras. Désembarrasser les chemins. Desbarrasser les rues. Il ne sçait comment se desbarrasser de ses créanciers. Il est desbarrassé de quantité d'importuns. Me voilà desbarrassé de tout ce qui m'incommodoit, il estoit accablé d'affaires, mais le voilà desbarrassé. Il a bien desbarrassé ses affaires depuis peu. Sa teste commence à se désembarrasser, »

(Dict. de l'Acad. franç., 1º édit. 1694.)

La seconde et la troisième édition du même Dictionnaire (1718 et 1740) indiquent encore désembarrasser et reproduisent les exemples précédents à l'exception du dernier dans lequel le mot débarrassé est substitué au mot désembarrassé. · Desbarrasser ou désembarrasser, v. a.; le premier est le plus en usage. Oster l'embarras, oster d'embarras. Il se dit au propre et au figuré. Desbarrasser les rues. Désembarrasser les chemins. Il ne sçait comment se desbarrasser de ses créanciers. Il s'est desbarrassé de quantité d'importuns. Il estoit accablé d'affaires, mais il s'en est desbarrassé. Il a bien desbarrassé ses affaires depuis peu. Sa teste commence à se desbarrasser.»

(Dict. de l'Acad. franç., 2º édit. 1718, 3º édit. 1740.)

Enfin la quatrième édition (1762) ne mentionnne plus désembarrasser et indique seulement débarrasser, qui est aussi le seul mot que l'on trouve dans l'édition de 1835.

Ici la forme populaire débarrasser a fini par l'emporter sur la forme savante désembarrasser, de même que les formes populaires dégager, dépêtrer, déterrer, décombrer sont restées dans la langue régulière et grammaticale à l'exclusion des formes savantes désengager, désempêtrer, désenterrer, désencombrer, etc.

Comme on le voit, l'influence du langage populaire s'est manifestée d'une manière particulière sur un assez grand nombre de mots commençant par la double syllabe désen. En effet, c'est par suite de la tendance qui porte les gens du peuple à la concision, à la brièveté du langage, que divers mots de la catégorie cidessus indiquée ont perdu la syllabe en qu'ils possédaient autrefois. Cette habitude de contracter les mots précédents a passé, par succession de temps, de la langue populaire à la langue régulière et grammaticale.

Il importe de remarquer que si certains verbes tels que déterrer, dégager et autres dont nous avons parlé ci-dessus, ont été formés populairement et directement avec suppression de la syllabe en ou em du verbe simple, il est arrivé aussi que dès les temps anciens de la langue d'autres verbes ont été introduits sous la forme savante, c'est-à-dire en gardant la syllabe en ou em de leur verbe simple, par exemple désenivrer (1) composé du verbe simple enivrer, désemparer d'emparer, désenchanter d'enchanter, désennuyer d'ennuyer, désenrouer d'enrouer, etc. — Plusieurs verbes de forme analogue, tels que désenflammer (2), désenamourer (3), désempêcher (4), désensei-

Pour les cœurs chaleureux Désenflammer par les odeurs encloses.

(Loys le Caron, Poésies, fol. 24, 1° dans Pougens, Archéologie françoise, t. I, p. 133.)

(3) Mais est-ce un coup bien sûr que votre seigneurie Soit désenamourée ou si c'est raillerie.

(Molière, le Dépit amoureux, acte I, sc. IV.)

Enamourer, fort usité jadis, est aussi tombé en désuétude.

Lors dreça (la pucelle) contre mont son doux viaire cler. Qu'ele ot bel et bien fait pour gent enamourer.

(Roman d'Alexandre, cité par Ducange, vo Amoratus.)

Flore dont le printemps estoit énamouré.

(Ronsard, II. liv. des Hymnes, hymne III.)

Si advint que l'un des enfants de Neleus, celuy qui avoit plus de crédit et d'authorité en la ville nommée Phrygius, s'énamoura de Pieria.

(Amyot, Œuvres morales de Plutarque, Les vertueux faits des femmes, xx.)

(4) Ce verbe signifiait détruire l'empêchement, débarrasser.

<sup>(1)</sup> On trouve ce mot dans la traduction du Livre des Rois, qui date du XII<sup>o</sup> siècle : • Va, bonne femme, à tun ostel dormir; si te désenivrera le dormir. • (P. 4.)

<sup>(2)</sup> Jamais ils ne pourront nos cœurs désenflammer.

<sup>(</sup>Desportes, Œuvres, édit. de 1583, fol. 59, verso.)

gner (1), désenseller (2), désendormir (3), désempoisonner (4) qui étaient employés autrefois demeurent aujourd'hui hors d'usage.

Lappier, lieutenant général... tout empeschement mis en ses biens, desempesche et met à delivrance.

(Lettres de remission de l'année 1389 citées par Ducange, v° Desembargatus.)

(II) prist la visière de sa salade de sa main dreste, et l'arracha et demoura le visage moult fort descouvert et se fit il si pour ce qu'il estoit homme de courte veue et la vouloit desempescher.

(Mémoires d'Olivier de la Marche, liv. 1, page 318, cités dans le Distionnaire de la langue française de Littré.)

(1) On employait ce mot dans le sens de désapprendre, faire oublier.

Pour ce, ne puis faire lie chanson Qu'amours le me *desenseigne*, Qui veut que j'aime, et ne veut que je tiengne.

(Chansons du châtelain de Coucy, p. 42.)

Ses compagnons enseignent la sagesse, il (Montaigne) désenseigne la sottise.

(M11º De Gournay, Préface des Essais de Montaigne.)

(2) Ce verbe a signifié faire perdre la selle, jetter à bas de cheval.

Si rudement le desenselle Le cuer lui part dessoubs l'esselle.

(Roman d'Athis, cité par Ducange, vº Sella, 2.)

(3) Apollon brusle et s'avance;
La chienne oit comme il s'eslance,
Froissant des coudres le fort;
Elle aboye à sa présence
Et la nymphe desendort.

(Baif, OEuvres, fol. 28, verso.)

(4) Et tout ainsi qu'il print opinion avoir esté empoisonné, aussi fit-il d'estre desempoisonné par le dit syrop.

(Ambroise Paré, Introduction, p. 26.)

Sainte-Croix qui ne vouloit point d'une femme aussi méchante que luy,

Parlons maintenant des mots commençant par la double syllabe: DÉSA. Relativement aux mots de cette catégorie, l'influence du langage populaire sur l'orthographe a laissé moins de traces de ses envahissements qu'à l'égard des mots commençant par la double syllabe désen. En effet, comme nous l'avons dit ci-dessus, dans un assez grand nombre de mots de cette dernière catégorie, les tendances du peuple à user de la contraction ont amené le retranchement de la syllabe intermédiaire en, tandis que dans les mots qui commencent par la double syllabe désa, la suppression de la syllabe sa (za), ne se rencontre que plus rarement. Ainsi par exemple les mots: désabuser, désagréer, désagréable, désajuster, désappointer, désapprobation, désapprouver, désargenter, désassembler, désassortir, etc.. depuis leur introduction dans la langue, y sont restés sans subir aucune modification.

# On a dit autrefois désateler pour dételer.

Le suppliant print à désateller les beufs de la ditte charrette et coppa les survieres (lanières) de jone desdits beufs.

(Lettres de remission de l'année 1407, citées par Ducange, vo Attelatus.)

· Au XVI° siècle on rencontre les deux formes desteler et désateler.

Desteler les chevaux, equos interjungere. (Robert Estienne, Dict. franç.-latin, 1859.)

donnoit du contre-poison à ce pauvre mari; de sorte qu'ayant été ballotté cinq ou six fois de cette sorte, tantost empoisonné, tantost désempcéeonné, il (le mari de la Brinvilliers) est demeuré en vie et s'offre présentement de venir solliciter pour sa chère moitié. (M<sup>me</sup> de Sévigné, IV, 428.)

Il arriva que les chevaux qu'ils n'avoient pas désatelez, à premier bruit emportèrent et brisèrent tout.

(D'Aubigné, Histoire, III, 92, cité par Littré, Dict. de la lang.franç.)

Monet (Inventaire des deux langues française et latine, 1639) enregistre : desteler, dételer, désateler.

Le Dictionnaire de l'Académie française dans toutes ses éditions (de 1694 à 1835) n'indique que la forme dételer.

On se servait dans l'ancien français de desroi pour désarroi. Du mot arroi (1) on avait formé populairement par contraction desroi (2); puis, dès le XIV siècle, on a refait le mot et on l'a introduit sous la forme savante désarroi (3), forme que nous avons conservée.

(Dict. de l'Ac. franç., 6º édit., 1835.)

(2) S'enfuient tuit à gant desroi.

(Roman de Rou, v. 9291.)

Déa! Jeninot que fais-tu?
Tu maines un très grand desroy.

(Ancien Theatre français, édit. Jannet, t. I, p. 298.)

(3) Dans cest estrange desarroy,
Nature, n'y pouvant que faire,
Leur laisse demesler l'affaire,

(Traité d'alchimie, p. 138, cité par Littré, Dici. de la langue franç.)
Il m'entretient de cette fable : qu'il venoit d'estre rencontré à une demie

<sup>(1)</sup> Arrol, dit Nicot (Thrésor de la langue françoise ancienne et moderne), signifie équipage et aussi ordre, ou plutôt ordonnance militaire.

Je laisse à nos autres historiographes les conquestes, glorieuses victoires et superbes arrois de cette seconde famille. (Estienne Pasquier, Recherches de la France, liv. V, chap. xxix.)

Arroi, s. m., train, équipage. Se mettre en arroi, en magnifique arroi. Il est vieux et ne se dit plus que dans cette phrase familière: Etre en mauvais arroi.

Voici sur le sujet qui nous occupe d'autres exemples de mots dont il importe d'examiner l'orthographe.

Citons les mots dépareiller et désappareiller :

Dépareiller est formé du préfixe dé et de pareiller (verbe peu usité en ancien français et promptement remplacé par appareiller). — Désappareiller est formé du préfixe dés et du verbe appareiller. La langue moderne assigne à dépareiller et à désappareiller le même sens. Ces deux verbes sont synonymes. La seule différence qui existe entre eux n'est que dans la forme. En effet, dépareiller est la forme populaire, et désappareiller la forme savante.

La première édition du Dictionnaire de l'Académie française (1694) donne seulement dépareiller.

• DÉPARBILLER, v. a. De deux choses qui étaient pareilles en oster une. Je ne veux pas dépareiller ces deux vases. Qui a dépareillé ces gants? >

La seconde édition du même Dictionnaire et les éditions suivantes enregistrent dépareiller et désappareiller. Nous transcrivons en regard les divers articles du Dictionnaire relatifs à ces deux mots:

• DÉPAREILLER, v. a. Oter l'une de deux ou de plusieurs choses pareilles. Je ne veux pas dépareiller ces deux vases. Qui a dépareillé ces

• DÉSAPPAREILLER, v. a. Oter une des deux choses qui étoient pareilles et faire qu'elles ne le soient plus. Désappareiller des chevaux, des va-

lieue de là par un sien ennemi... et qu'ayant esté surprins en dessarroy et plus foible en nombre, il s'estoit jecté à ma porte à sauveté.

<sup>(</sup>Montaigne, Essais, liv. III, chap. xII; édit. Leclerc, t. V, p. 116.)

gants? Dépareiller des livres. Il manque un des volumes de cette histoire, elle est dépareillée.

(Dict. de l'Acad. franç., 2º édit. 1718; 3º édit. 1740; 4º édit. 1762.)

· Dépareiller, v. a. De deux choses pareilles en ôter une et ne point la remplacer, ou la remplacer par une autre qui n'a pas la forme ou la couleur convenable. D'un plus grand nombre de choses pareilles dont on ôte une ou plusieurs. Dépareiller une douzainc de mouchoirs. Cette femme avait mis des gants dépareillés; l'un était jaunepâle et l'autre d'un jaune foncé. Un de ses chevaux vient de périr; son bel equipage est depareille. Depareiller des livres, des ouvrages en perdant des volumes. J'ai tous les volumes de cet ouvrage, mais d'éditions et de formats différents; c'est un exemplaire dépareillé.

(Même Dict., 6º édit. 1835.)

ses. On dit plus ordinairement dépareiller ou déparier.

(Diet. de l'Acad. franç., 2º édit. 1718; 3º édit. 1740.)

DÉSAPPAREILLER, v. a. Oter une ou plusieurs choses du nombre de celles qui étaient pareilles et faire qu'elles ne le soient plus. Désappareiller des chevaux, des vases. On dit plus ordinairement dépareiller. En termes de marine, il signifie le contraire d'appareiller.

(Même Dict., 4º édit. 1762.)

« DÉSAPPAREILLER, v. a. Oter une ou plusieurs choses d'un certain nombre de choses pareilles dont la réunion forme une sorte d'ensemble d'assortiment. Désappareiller des attelages de chevaux, des vases. On dit plus ordinaiaement dépareiller. (Même Dict., 6° édit, 1835.)

Ainsi, dans ces deux verbes, la forme populaire dépareiller et la forme savante désappareiller demeurent concurrentes. L'Académie autorise indistinctement l'emploi de l'une ou de l'autre forme, tout en reconnaissant que la forme populaire est la plus usitée.

Citons aussi les mots découpler et désaccoupler.

Découpler est ancien dans notre langue :

Li braconier les chiens descoplent Et li brachet au leu s'acoplent, Et Ysengrin moult se herice.

(Roman du Renart, t. I, p. 47, v. 1221.)

Désaccoupler est une forme savante qui n'a guère été

introduite que vers le XVI° siècle. A cette époque on rencontre découpler et désaccoupler employés indistinctement l'un pour l'autre.

Désaccoupler, descoupler beufs, boves abjugare, dejugare, disjungere. — Descoupler les chiens de chasse, copulam detrahere canibus.

(Jehan Thierry, Dict. franc.-latin, 1564.)

De même au XVII<sup>o</sup> siècle on se servait indifféremment de ces deux formes de mots.

Guillaume Morel (Thesorus vocum omnium latinarum, 1622), traduit le verbe latin disjungere par découpler ou désaccoupler:

• Disjungo, jungis, junxi, junctum, jungere... disjoindre, découpler, séparer... Illum jurasset fessos modo disjunxisse juvencos Ovid... que c'estoit un laboureur qui venoit désatteler et désaccoupler bœufs de la charrue. >

Monet (Inventaire des deux langues latine et françoise, 1636), donne comme synonymes découpler et désac-coupler:

- \* Désaccoupler, découpler, abjungo, dejungo, disjungo, xi, ctum, gere. Désaccoupler les bœufs, boves abjungere, dejungere. Jugo boves eximere. Désaccoupler les chiens courans, venaticos canes abjungere; copula canes eximere, absolvere, exsolvere.... Désaccouplement: exemtio ab jugo; exemtio à copula.
- Découpler des choses accouplées, abjungo, dejungo, disjungo, xi, tum, gere. Découpler les bœufs de la charrue: Boves aratores abjungere, disjungere. Jugo boves abjungere. Découpler les chiens courans: Indagatores canes abjungere, Copula canem exire. Copulam canibus demere.... Découplement de bœufs: Jugi exemtio. Exemtio à jugo. Découplement de chiens. Copulæ detractio. Exemtio copulæ. Solutio ab copulâ....

Nathanaël Duez (Dictionnaire italien-françois, 1660), traduit discoppiare, scoppiare par descoupler ou désaccoupler, lâcher les chiens.

Furetière, dans son *Dictionnaire universel* publié en 1690, s'exprime en ces termes :

• Désaccoupler, v. a. Détacher des animaux qui étoient attachez ou accouplez ensemble. Il faut désaccoupler ces bœufs, les détacher de la charrue. On dit aussi désaccoupler, ou plus ordinairement découpler les chiens, quand on les lâche après le gibier. >

Désaccoupler ne se trouve pas dans les premières éditions du Dictionnaire de l'Académie française (1694, 1718, 1740); on n'y rencontre que découpler. Ce n'est qu'à partir de la quatrième édition (1762) que l'on voit figurer, dans ce Dictionnaire, désaccoupler en même temps que découpler.

Voici en regard les différents articles du Dictionnaire sur ces deux mots :

• Découples, v. a. Détacher des chiens couples. Il découple ses chiens. Quand les chiens furent découplez. —On le met quelquefois absolument. Découplez vite. Il avoit découplé. (Dict. de l'Ac. frant., 1 ° édit. 1694.)

Découpler, v. a. Détacher des chiens couplés. Il ne se dit guère qu'en parlant des chiens courants qu'on mène attachés deux à deux. Découpler des chiens. Dès qu'on fut arrivé au rendez-vous, on découpla les chiens. On dit aussi absolument et sans régime: Dès qu'on fut arrivé sur la bruyère, on découpla. (Même Dict., 2° édit. 1718; 3° édit. 1740; 4° édit. 1762; 5° édit. 1798; 6° édit. 1835.)

• DÉSACCOUPLER, v. a. Détacher des choses accouplées. Désaccoupler du linge.

(Dict. de l'Acad. franc., 4º édit. 1762 et 5º édit. 1798.)

Désaccoupler, v. a. Détacher les unes des autres des choses accouplées. Désaccoupler des chiens. Désaccoupler des draps de lit. On l'emploi aussi avec le pronom personnel. Ces chiens se sont désaccouplés.

(Même Dict., 6º édit. 1835.)

Ainsi découpler qui, au XVIIe siècle, se disait indistinctement pour désaccoupler, a, sous l'influence des savants du XVIIIe siècle, subi une restriction de sens. En effet, ce mot n'est plus employé au propre que comme terme de vénerie servant à désigner l'action de détacher les chiens couplés. Au contraire désaccoupler a conservé un sens général, celui de « détacher les unes des autres des choses accouplées ». Désaccoupler les chiens; désaccoupler les bœufs; désaccoupler des draps de lit. Mais cette distinction délicate n'est pas observée par les gens du peuple, qui continuent à user seulement de la forme primitive et populaire découpler.

Au XVII<sup>o</sup> siècle on disait déchalander pour désachalander.

Deschalander, emptores avertere.

(Nicot, Thresor de la langue franç. anc. et moderne, 1606.)

Deschalander, déchalander aucun, luy destourner ses chalands, alicujus emtores avertere, abducere, abalienare.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Deschalander, levare il credito à spaccio, straneggiar gli auventori.

(Nathanaël Duez, Dict. franç.-italien, 1659.)

La première édition du Dictionnaire de l'Académie française donne déchalander ou désachalander. La seconde édition (1718) et la troisième du même dictionnaire (1740) indiquent également ces deux formes. Mais depuis la quatrième édition (1762) déchalander ne figure plus dans le Dictionnaire; on n'y trouve que la forme savante désachalander.

On a dit aussi au XVII siècle désagrafer et dégrafer.

Désagrafer, desgrafer, délier, démettre de l'agrafe, hamo eximere. Unco expedire. Désagrafer son saye, sagum uncinis expedire. Sagi uncos aperire, resolvere... desgrafer un vaisseau de mer agrafé par l'ennemi, hostili harpagone navem expedire, extricare...

Desgrafer, dégrafer, demettre de son agrafe, de ses agrafes, uncinis eximere; uncis expedire. Degrafer son saye, sagulum uncis eximere, hamulis expedire... Degrafer sa galère de celle de l'ennemi, hostili harpagone triremem expedire, extricare

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Désagraffer ou desgraffer, stibbiare, stoccare gli uncielli. (Nathanaël Duez, Dict. franç.-italien, 1639.)

Elle en cornette et dégrafant sa jupe.

(La Fontaine, Contes, la Gageure des trois commères.)

Degrafez-moy cet atour des dimanches.

(Id. ibid. La jument du compère Pierre.)

Desagrafer: uncino expedire, eximere.

(Pajot, Dict. nouv. franç.-latin, 1669.)

Le Dictionnaire de Trévoux (édition 1771) emploie dégrafer en faisant remarquer que « quelques-uns disent désagrapher ».

Toutes les éditions du Dictionnaire de l'Académie française ne donnent que dégrafer.

Ainsi, à l'égard de ces deux mots désachalander et dégrafer, la forme populaire et la forme savante ont été quelque temps en lutte. Dans désachalander la forme savante a vaincula forme populaire; au contraire dans dégrafer, la forme populaire a obtenu l'avantage.

L'ancien français avait différents mots commençant par la double syllabe désa qui sont maintenant hors d'usage; par exemple : désaccointer (rompre l'accointance, séparer), désaimer (cesser d'aimer), désaffubler (ôter l'affublement, découvrir, déshabiller).

Ensi furent désacointié li Franc et li Grec, que il ne fussent mie si communel (uni) com il avoient esté devant.

(Villehardouin, CVIII, édit. Michaud et Poujoulat, p. 49.)

Nostre ostel verrez bel et cointe, Mes mainte gent s'en désacointe.

(Rutebeuf, édit. Jubinal, t. II, p. 49.)

Dunc saveras tost aimer Et après des-amer.

(Éverard, Traduction des distiques de Caton dans l'Histoire littéraire de la France, t. XIII, p. 69.)

Je crains.... que votre cœur m'apprenne petit à petit à me désaimer.

(Saint François de Sales, Lettres diverses, p. 187.)

Désaffubler a eu deux formes; la forme savante désaffubler, et la forme populaire desfubler ou deffubler. En vieux français ces deux formes étaient employées indistinctement.

> En maison sont remés li riche et li poissant, Mais la menue gent et trestuit li enfant Lor mantiax li *deffublent*, si li gietent devant.

(Herman de Valenciennes, Bible de sapience, dans la Chrestomathie de Bartsch, p. 70.

Mes que desafublés me soie De ceste chasuble de soie, De cest aube et de cest rochet.

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 233, v. 19630.)

Puis se deffuble par grand ire.
(Roman du Renart, édit. Méon, t. I, p. 277, v. 7485.)

De son mentiel se desaffuble Tout singlement est pur le corps.

(Le poëme de Robert le Diable, cité par Ducange, vo Defibulare.

Adont le baisa, et l'empereur du tout le deffubla et le mercia.

(Christine de Pisan, dans la collection des Mémoires relatifs à l'Histoire de France, par Petitot, t. VI, p. 76.)

Deffubler luy fault sa cornette,

Si cognoistrons mieulx cest ouvrier.

(Le Débat de la Nourrice et de la Chambrière, à trois personnages. Ancien Théâtre-Français, t. II, p. 429.)

Panurge, deffeublant sa gualle verdine et accoustrement mystique respondit.

(Rabelais, *Pantagruel*, livre V, chap. xLVII.)

Adonc Démosthenes, sentant que le poison avoit desjà pris et gaigné seur luy, se dessaffubla et regardant Archias fermement au visage luy dit...

(Amyot, Hommes illustres, Démosthenes, XLIII.)

Avant qu'on vous aye deffublé d'un couvre-chef et puis d'une calote... c'est grand cas si vous n'estes recheu en quelque nouvelle misère.

(Montaigne, Essais, liv. III, ch. xIII, édit. Leclerc, t. V, p. 182.)

Puis sa tête il désaffubla. (Scarron, Virgile travesti, liv. I.)

Nous bornons ici nos observations sur les mots commençant par la double syllabe désa. Les exemples rapportés précédemment suffisent pour montrer quelle a été l'influence du langage populaire sur les mots de cette catégorie.

### § III. — Du préfixe en.

Le peuple dit enflammation pour inflammation, enflammable pour inflammable, fièvre enflammatoire pour fièvre inflammatoire, énutile pour inutile, énutilité pour inutilité, énutilement pour inutilement, énitial pour initial, énhumain pour inhumain, enhumer pour inhumer, etc.

La substitution du préfixe en au préfixe in dans les mots que nous venons de citer est, chez les gens du peuple, un souvenir de l'ancienne forme française en, qui originairement était le mode de flexion que suivaient pour passer en français les mots latins commençant par la particule prépositive in, ayant le sens de dans. En effet, dans la composition des mots français, le préfixe en est la forme primitive et populaire, et le préfixe in est la forme savante. Ainsi, enflammer dérivé du latin inflammare est de formation populaire, et inflammation, qui dérive du substantif inflammationem, est de formation savante.

Différents mots dans lesquels figurait originairement le préfixe en ont été, du XIVe siècle au XVIe, refaits par les savants, qui ont remplacé le préfixe en par le préfixe in, afin de rapprocher, le plus possible, le mot de la forme de son primitif latin. Par exemple : infirmus, infirmitatem, incarnatus, inclinare, incitare, inculpare, incarcerare, incredulitatem, imprægnare, integritatem, intentionem, inimicitas (latin factice pour inimicità), qui avaient donné en ancien français, enferme,

enfermeté, encarné, encliner, enciter, encolper ou encouper, enchartrer ou encartrer, encrédulité, empreigner, enterieté, ou entiereté (1), entencion, enemistié, sont devenus sous l'influence savante nos mots modernes, infirme, infirmité, incarné, incliner (2), inciter, inculper, incarcérer, incrédulité, impregner, intégrité, intention, inimitié.

La substitution du préfixe in à l'ancien préfixe en dans les mots refaits par les savants, et la présence du préfixe in dans les mots de formation nouvelle sont la cause de ces différences qui existent entre les préfixes de certains mots appartenant à la même famille. Tels sont par exemple : ennemi et inimitié, enjoindre et injonction, envahir et invasion.

Depuis le XVI siècle le préfixe populaire en n'a exercé aucune influence sur la forme orthographique des mots, ce qui s'explique par cette raison que les

<sup>(1) «</sup> Quintement Lucresse estriva pour l'enterieté de son corps » (Histoire de Floridan et Belise à la suite de Jehan de Saintré, p. 525). — Integritas, entiereté (Epithoma vocabulorum, à Guilelmo monacho de Villa dei. Caen, 1529). — Integritas, tatis, entiereté, pureté, bonne et entière santé et disposition (Guillelmi Morelli, Thesorus vocum omnium latinarum, Paris, 1622.)

<sup>(2)</sup> C'est vers le milieu du XVII siècle que la forme incliner substituée à l'ancienne forme encliner a été définitivement adoptée. Vaugelas, dans ses Remarques (1647), nous apprend que de son temps « quelques-uns, même à la Cour, disaient encliner... M. Cœffeteau a toujours écrit encliner, M. de Malherbe aussi, en quoi ils n'ont pas été suivis, presque tout le monde disant et écrivant incliner. » — Balzac écrivait aussi encliner: « A quoi il voyoit que tous enclinoient » (le Prince, p. 22). — L'Académie française, dans ses Observations sur les remarques de Vaugelas (Paris, 1706, p. 319) s'exprime ainsi: « Le verbe encliner a vieilli entièrement, et l'autorité de M. Cœffeteau et de M. Malherbe, qui le faisaient dire encore à la Cour du temps de M. de Vaugelas, ne luy a conservé aucun usage. »

mots introduits dans la langue française, postérieurement à cette époque, y sont entrés avec la particule prépositive in. Mais la prononciation populaire a gardé ou introduit dans quelques mots le préfixe en pour témoigner, en quelque sorte, de la prédilection du peuple et de son attachement pour nos anciennes formes de langage.

# § IV. — Du préfixe contre.

Le préfixe latin contra et son dérivé le préfixe français contre ont servi à former divers mots français. La différence qui existe entre ces deux préfixes, c'est que le préfixe contre est une forme primitive et populaire de notre langue, tandis que le préfixe contra est une forme introduite postérieurement par les savants dans la composition des mots nouveaux. Ainsi, contredire et contrevenir sont de formation populaire, contradiction et contravention, de formation savante.

Le peuple prononce contrediction et contrevention (1), au lieu de prononcer, conformément à l'orthographe, contradiction et contravention. — Dans ce mode de prononciation les gens du peuple suivent par instinct la règle traditionnelle de permutation de l'a latin en e français (2); en ce point, ils se montrent conséquents

<sup>(1)</sup> Sous Louis XIV, le peuple prononçait aussi contrevention pour contravention; c'est ce que nous apprend Aubry de Boisregard dans ses Réflexions sur l'usage présent de la langue française. Paris, 1689.

<sup>(2)</sup> La même tendance à changer l'a en e fait dire aux gens du peuple Montpernasse pour Montparnasse, belsamine pour balsamine, pleine pour plane (outil de charron), d'errache-pied pour d'arrache-pied, verlope pour varlope, errhes pour arrhes, épaigneul pour épagneul, etc. Voyez page 56.

avec le système de formation primitive du français.

C'est ainsi, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que dans une foule de mots que réprouve actuellement le bon usage de la langue, le peuple conserve les formes anciennes de notre idiome primitif.

Le peuple, lorsque le préfixe contre est placé devant un mot commençant par un r, prononce conte; sans doute parce que le choc de la syllabe finale tre suivie de re offre une trop grande difficulté d'articulation. Ainsi il dit conte-rivure pour contre-rivure (mot technique servant à désigner une petite plaque de fer que l'on met entre le bois et une rivure), conte-riposte pour contre-riposte (terme d'escrime), conte-révolution pour contre-révolution. Ce mode vicieux et populaire de prononciation a produit au XVII<sup>e</sup> siècle un changement dans l'orthographe des mots contrôle (1), contrôler, contrôleur, qui s'écrivaient au XVI<sup>e</sup> siècle et précédemment contre role ou contre roolle, contre roler ou contre rooller, contre roleur ou contre roolleur (2).

<sup>(1)</sup> Contrôle par contraction pour contre rôle. Rôle en ancien français roole dérive de rotulus.

<sup>(2)</sup> Si Dieu s'est aulcunement communiqué à toy, ce n'est pas pour se ravaller à ta petitesse, ny pour te donner le sontre-roolle de son pouvoir (Montaigne, Essais, liv. II, chap. XII). Présentez vous tousjours en l'imagination Caton, Phocion et Aristides, en la présence desquels les fols mesmes cacheroient leurs faultes, et establissez les contre roolleurs de toutes vos intentions. (Id., liv. 1, chap. XXXVIII.)

C'est d'eulx (des philosophes) que nous tenons cette fantaisie, « que la raison humaine est contreroolleuse générale de tout ce qui est au dehors et au dedans de la voulte (voûte) céleste...» (Id. liv. II, chap. xII.)

Il y a plusieurs années que je n'ay que moy pour visée à mes pensées, que je ne contreroolle et n'estudie que moy. (Id., liv. II, chap. vr.)

#### § V. - Du préfixe es.

Dans tous les mots où, d'après notre orthographe, on voit figurer le préfixe ex suivi d'une consonne, les gens du peuple, pour la prononciation de ce préfixe, font entendre le son ès. Ainsi par exemple les mots explication, extinction, extase, extra, extraordinaire, etc., sont prononcés par le peuple esplication, estinction, estase, estra, estraordinaire.

Il fault, pour juger bien à poinct d'un homme, principalement contrerooller ses actions communes et le surprendre en son à tous les jours. (Id., liv. II, chap. xxix.)

Scipion luy feit reponse qu'il ne vouloit point de trésorier qui le contrerollast ainsi, qui ne regardast de si près à sa despense (Amyot, Hommes
illustres, Vie de Marcus Caton, 7). — Robert Estienne (Dictionnaire françois-latin, Paris, 1539), Jehan Thierry (Dictionnaire françois-latin, Paris,
1564), et Nicot (Thresor de la langue françoise tant ancienne que moderne,
Paris, 1806), écrivent contrerolle, contrerolleur et contreroller.

Robert Poisson insère sous la forme suivante le mot contrôleur, dans son Alfabet nouveau de la vrée et pure ortografe françoize et modèle sus iselui en forme de Dixionaire, Paris, 1609. L'auteur de cet ouvrage propose de conformer entièrement l'orthographe à la prononciation.

Il y a encor outre tous les officiers sus dicts, deux clercs et un controlleur du thresor, deux controlleurs et receveurs du domaine: mais d'autant que quant aux clercs et controlleurs qui sont offices fort anciens, ils n'ont plus aucune fonction; et quant aux autres controlleurs et receveurs, leurs charges consistent au seul controlle et maniement des deniers du dict domaine. (Bacquet, De la juridiction du thresor, préface, Paris, 1621.)

Philibert Monet (Abrègé du parallèle des deux langues françoise et latine, Paris, 1635, et Inventaire des deux langues françoise et latine, Lyon, 1636), enregistre sous ces deux formes les mots controle et contrerolle, controler et contreroller, controler et contreroller, controler et contreroller.

Ce n'est guère que vers le milieu du XVII<sup>o</sup> siècle, que les formes anciennes contrerole, contreroler et contreroleur, ont été exclues définitivement de l'orthographe et remplacées par les formes modernes contrôle, contrôler, contrôleur.

Ce mode de prononciation, qui remonte au temps primitif de la formation du français, est dans la bouche du peuple un souvenir traditionnel des anciens usages de notre langue.

En effet, le préfixe ex placé devant tous les mots latins devenus français à l'origine de la langue, a fléchi en es. Ainsi examen, exsufflare, exsiccare, exsagium, ont donné dès la formation du français essaim, essouffler, essuyer, essai. De même extirpare, excommunicare, extorquere, extrahere, extractionem, experimentare, expertus, expiare, explicare, explectum (bas latin), exponere, excuisitus, extinctionem, excusare sont devenus en ancien français, estreper, escumenier ou escomenier, estordre, estraire, estraction, esperimenter, espers, espier, esployer, espleit ou esploit, espondre, esquis, estinction, escuser, etc. Mais ces mots ont été, du XIV siècle au XVI, refaits par les savants sur le thème latin, en substituant le préfixe latin ex à l'ancien préfixe français es; et c'est ainsi que nous sont parvenus sous une forme nouvelle les mots extirper, excommunier, extorquer, extraire, extraction, expérimenter, expert, expier, exploiter, exploit, exposer, exquis, extinction, excuser, etc. Pareillement depuis le XVIe siècle tous les mots nouveaux dérivés du latin et précédés du préfixe ex ont été introduits dans notre langue en conservant la forme de ce préfixe. Tels sont, par exemple: exclamation, explorer, explosion, expression, exténuer, exténuation, extension, etc. De même le préfixe ex a servi à former divers composés français dont les correspondants ne se trouvent point dans la langue latine, par exemple : exhausser, exproprier, expropriation, exactitude (1), etc.

Par suite de cette transformation du préfixe es en ex, il n'est resté dans notre langue que peu de mots qui aient résisté à ce changement et qui aient conservé l'ancien préfixe français es. On ne trouve guère dans cette classe de mots que ceux que nous avons déjà cités essaim, essouffler, essuyer, essai.

Mais le peuple, qui surtout en fait de langage demeure le gardien fidèle des traditions du passé, a persévéré et persévère à prononcer selon l'ancien usage
es au lieu de ex, sans doute parce qu'il trouve l'articulation de cette première forme plus facile que celle
de la seconde. Aussi, sans se préoccuper des réformes
orthographiques adoptées par les savants et les grammairiens, le peuple continue de prononcer comme autrefois esploit, espert, espier, estraire, etc., au lieu de
exploit, expert, expier, extraire, et, conséquent avec
les règles de prononciation qu'il s'est faites, il les applique à tous les mots nouveaux qui frappent son
oreille, et il les prononce conformément à ses habitudes de langage. C'est ainsi que le peuple dit espropriation, esplosion pour expropriation, explosion.

La prononciation populaire du préfixe es pour ex n'a

<sup>(1)</sup> Ce mot était nouveau au XVII° siècle, « Pour exactitude, dit Vangelas (Remarques sur la langue française, 1647), c'est un mot que j'ai vu naître comme un monstre, contre qui tout le monde s'écrioit; mais enfin on s'y est apprivoisé, et dès lors j'en fis ce jugement, qui se peut faire en beaucoup d'autres mots, qu'à cause qu'on en avoit besoin et qu'il étoit commode, il ne manqueroit pas de s'établir. »

exercé aucune influence sur l'orthographe de notre langue depuis le XVIe siècle. En effet à cette époque, comme nous l'avons déjà dit, le préfixe latin ex ayant remplacé l'ancien préfixe français es dans l'orthographe des mots où se trouvait précédemment ce dernier préfixe, on ne s'est plus servi pour les mots refaits par les savants et pour les mots nouvellement introduits dans notre langue que du préfixe ex. Cependant, malgré ce changement d'orthographe, l'ancien usage de prononcer es au lieu de ex a continué d'exister encore longtemps (1), et ce n'est que vers la fin du XVII° siècle que la prononciation du préfixe ex suivi d'une consonne n'a plus différé de l'orthographe (2). Le peuple seul a conservé l'habitude de prononcer comme autrefois es pour ex dans les mots où figure orthographiquement ce dernier préfixe.

<sup>(1)</sup> Antoine Oudin (Grammaire françoise — rapportée au langage du temps, édition revue et corrigée, Douay, 1648) s'exprime ainsi page 36: « x se prononce comme s simple en ces mots excuser, expliquer, excommunier, exquis, excréments, et leurs descendants: lisez escuser, espliquer, escommunier, etc. » Un ancien auteur qui indique exactement la prononciation de la cour de Louis XIV, Lartigaut, dans son ouvrage intitulé: Les principes infaillibles et les règles assurées de la juste prononciation de notre langue. (Paris, 1670), dit que dans l'intérieur des mots x doit avoir la prononciation de es comme dans Alexandre, toxin, etc. Mais il excepte de cette règle le cas que voici: « Il y a, dit-il, de certains mots où l'usage a fait changer l'x en s seule, pour aider à la prononciation, comme escuser, inesplicable, à l'esclusion, etc., au lieu d'excuser, inexplicable, à l'exclusion.»

<sup>(2)</sup> Regnier-Desmarais, page 61 de la Grammaire françoise, publiée en 1706, dit que « tous les mots français qui ont une consonne après eux, comme excuser, exclamation, exclure, expert, exprès, extrême mixtion, etc., se prononcent es. Ce mode de prononciation définitivement adopté au commencement du XVIII « siècle, est encore celui que nous suivons aujour-d'hui.

# CHAPITRE II.

# DES PERMUTATIONS DE LETTRES.

Les gens du peuple, dans la prononciation de certains mots, substituent une lettre à une autre. Nous indiquerons dans les paragraphes suivants les permutations les plus fréquentes du langage populaire.

§ Icr. — De la permutation de la voyelle a en e.

Le peuple change le son a en e dans les mots suivants, et il prononce :

| <b>Belsa</b> mine      | pour     | balsamine.      |
|------------------------|----------|-----------------|
| Clérinette             | <b>-</b> | clarinette.     |
| <b>Déclaire</b> r      | -        | déclarer.       |
| <b>Déclairation</b>    |          | déclaration.    |
| Serbacane              | _        | sarbacane.      |
| Valériaine             |          | valériane.      |
| Clairté                | _        | clarté.         |
| D'érache-pied          |          | d'arrache-pied. |
| <i>E</i> rrière        |          | arrière.        |
| Serment                | _        | sarment.        |
| Ép <i>ai</i> gneul     | _        | épagneul.       |
| Chérette               | _        | charrette.      |
| Chaircutier            |          | charcutier.     |
| T <i>é</i> rière       | . —      | tarière.        |
| Pl <i>ai</i> ne        |          | plane.          |
| Verlope                | _        | varlope.        |
| Pernasse               | _        | parnasse.       |
| $\boldsymbol{E}$ rrhes | -        | arrhes.         |
| Térir                  | -        | tarir.          |

Mais quelle est la cause de ce mode de prononciation d'un usage ordinaire chez les gens du peuple? Cette cause doit être attribuée au système de formation primitive et populaire de notre langue; c'est un souvenir du changement que subissait fréquemment l'a du primitif latin qui en passant dans le français originaire fléchissait en e et en ai.

Voici des exemples de l'une et de l'autre de ces permutations :

| Pater a donné e | n vieux français | p <b>è</b> re.      |
|-----------------|------------------|---------------------|
| Mater           |                  | mère.               |
| Frater          |                  | frère.              |
| Caput           |                  | chef.               |
| Capra           |                  | chèvre.             |
| Alacrem         | -                | allègre.            |
| Amarus          |                  | amer.               |
| Gratum          | -                | gré.                |
| Balare          | _                | b <i>ê</i> ler.     |
| Carus           | _                | cher.               |
| Clavis          | _                | clef.               |
| Faba            |                  | fève.               |
| Latus           |                  | lé.                 |
| A rmenia        | Patrick.         | hermine.            |
| Mare            | _                | mer.                |
| Mortalis        |                  | mortel,             |
| Nasus           |                  | nez.                |
| Navis .         |                  | nef.                |
| Pratum          |                  | pré.                |
| Peccatum        |                  | péch <i>é</i>       |
| Pala            | _                | pelle.              |
| Qualis          |                  | quel.               |
| Necare          |                  | noyer.              |
| Auri faber      |                  | orfévre.            |
| Sal             | _                | sel.                |
| <b>Ta</b> lis   |                  | tel.                |
| Sacramentum     |                  | serment.            |
| Canile          |                  | chenil.             |
| A la            | <del></del>      | aile.               |
| Macrum          | <del>.</del>     | maigre.             |
| Septimana       | -                | sepmaine (semaine). |

| A cutus  | _   | aigu.             |
|----------|-----|-------------------|
| A mare   | -   | aimer.            |
| Clarus   | -   | clair.            |
| Caro     |     | chair.            |
| Facere   |     | faire.            |
| Pax      |     | paix.             |
| Salarium |     | sal <i>ai</i> re. |
| A xilla  | -   | aisselle.         |
| Par      | .—- | p <i>ai</i> r.    |
| Panis    |     | p <i>ai</i> n.    |
| Manus    |     | main.             |
| Fames    |     | faim, etc.        |

La permutation de l'a en e, comme le montrent les exemples que nous venons de donner, a lieu fréquemment dans le langage du peuple de Paris. La tendance manifeste à substituer la voyelle e à la voyelle a est ancienne dans les habitudes de la population parisienne. Un auteur du XVI° siècle, Geoffroy Tory, remarquait de son temps cette même tendance chez les dames de Paris.

« Les dames Lyonnoises, dit-il, pronuncent gracieusement souvent a pour e... Au contraire, les dames de Paris en lieu de a pronuncent e bien souvent, quand elles disent: mon mery est à la porte de Peris où il se faict peier, » en lieu de dire : « mon mary est à la porte de Paris où il se faict paier. » Telle manière de parler vient d'accoustumence de jeunesse. » (Geoffroy Tory, Champ Fleury, 1529, fol. xxxIII, verso.)

La prononciation des dames de Paris, à l'égard du dernier mot de l'exemple cité par Geoffroy Tory, a fini par passer dans l'usage. En effet, nous prononçons aujourd'hui payer (péier) comme les Parisiennes au

temps de François I<sup>er</sup>. De même nous écrivons pays et nous prononçons péi. Palsgrave (Éclaircissement de la langue française, p. 13) remarque qu'au commencement du XVI<sup>e</sup> siècle on prononçait païs.

Parmi les mots cités ci-dessus et dans lesquels la prononciation populaire change le son a en é, il s'en trouve plusieurs qui autrefois s'écrivaient de même que le peuple les prononce aujourd'hui. Ainsi on rencontre dans l'ancien français clairté ou clerté pour clarté, déclairer ou déclérer pour déclarer, chaircutier ou chaircuitier pour charcutier, erres pour arrhes.

C'est belle chose voir la clerté du (vin et escus) soleil, (Rabelais, *Prologue* du liv. III de *Pantagruel*.)

Quand le soleil luisant recule sa clairté Loin du tropique chaud et tire au capricorne Où son autre carrière absent de nous il borne, Le ciel trouble et couvert nous cache sa beauté.

(Amadis Jamyn, Œuvres poétiques, liv. I, édit. de 1577, fol. 3 verso.)

Toutes vertus on admire Qui nous honorent le front, Mais celles des grands roys font Plus qu'autres leur *clairté* luire.

(Id. ibid., fol. 51.)

Ma maison, ô Socrates, n'est point embellie d'ouvrages, ny de peintures, mais tout le bastiment qui y est n'a esté devisé (divisé) que pour une demeure commode à ceux qui sont dedans, suivant ce qu'il m'a semblé que chasque chose demande naturellement ce qui luy est le plus seant et convenable : comme les chambres estans aux lieux les plus forts et les plus seurs appelloient, à mon advis, les choses plus précieuses,

les garnitures de licts et les vases; la plus seiche partie du logis appelloit le blé, et la plus froide le vin; la plus claire, l'ouvroir des serviteurs qui ont besoing de *clairté* et les outils.

(Estienne de La Boëtie, La Menagerie de Xenophon, édit. Feugère, p. 180 et 181.)

Comme une estoile diffère de l'autre en clairté.

(Calvin, Instit., 1187, cité dans Littré, Dict. de la langue françoise, vo clarté.)

Il estoit presque jour et le ciel sousriant Blanchissoit de *clairté* les peuples d'Orient. (Régnier, *Discours au roi*, épître 1.)

er, Discours au roi, epitie i.)

Se jadis je fuz de leur ranc, Je *déclaire* que n'en suys mais.

(Villon, Grand testament, double ballade, LX.)

Je vous *déclaire* Que desja espousé l'avez.

(Clément Marot, Colloque d'Erasme, édit. Auguis, t. IV, p. 345.)

Et le prophète nous *déclère*: Nolite fieri sicut equus et mulus Quibus non est intellectus (1).

(Ancien Théâtre français, édit. Jannet, t. II, p. 11.)

Dans les diverses ordonnances relatives à l'exercice de la profession de charcutier (de 1513 à 1705), ce mot est écrit : chaircuitier et chaircutier.

Et sachies bien cui l'en octroie Le baisier, qu'il a de la proie Le miex et le plus avenant, Si a *erres* du remenant.

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. I, p. 138, v. 3415.)

<sup>(1)</sup> Dans les campagnes de la Haute-Marne, ces deux vers se nomment les versets sans a, et l'on prétend qu'accompagnés de certains signes, ils ont le pouvoir d'empêcher une fermière de battre son beurre.

Voulez-vous que du sort les erres je refuse? (Ancien Théâtre français, t. VIII, p. 33.)

Arrha, arrhæ, erres, denier à Dieu. (Morel, Thesaurus vocum omnium latinarum. 1622.)

Erre, erres, arre, arres, pièce d'argent donnée pour arres de marché: hæc arrha; bailler les erres d'un achet accordé: contractæ emtionis arrham dare.

(Philibert Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Bouhours (Remarques nouvelles sur la langue francoise, 2º édit. 1676, p. 449) dit en parlant des mots airrhes et arrhes: « L'usage a distingué ces deux mots qui ne signifient au fond que la même chose, c'est-àdire des gages. Airrhes se dit dans le propre, donner des airrhes au coche. Arrhes se dit dans le figuré: les arrhes du salut.»

Aubry de Boisregard dans ses Reflexions sur l'usage présent de la langue françoise, publiées en 1689, p. 64, enseigne aussi que « arrhes ne se dit que dans le figuré ».

Furetière (Dictionnaire universel, 1690) écrit arrhes et dit : « A Paris, on prononce erres. »

Il importe de remarquer que certains mots dans lesquels, sous l'influence de la prononciation populaire, l'a du primitif latin en passant en français était devenu e, ont repris postérieurement l'a du mot latin dont ils étaient dérivés. Par exemple lacrima a donné en ancien français de formation populaire lerme; harpa, (αρπη), herpe; cithara, (αιθάρα) guitere; catarrhus (αατάρ) οος), caterre.

La dame fist à Deu sun présent e sa oblatiun; sun quer (cœur) menne chaldes (chaudes) lermes.

(Le livre des rois, p. 3.)

La plore à *lermes* espandues Les granz honors qu'ele a perdues. (*Roman de la Rose*, édit. Méon, t. II, p. 98, v. 6184.)

> Que te vaut donc le corrocier, Le *lermoier* et le groucier (murmurer).

(Ibid, t. II, p. 129, v. 6872.)

Por la biauté dont tant i voient, Tendrement plorent et lermoient.

(Nouveau recueil de fabliaux et contes anciens, t. II, p. 35.)

Las! bon temps j'avoye, Dont adés lermoye A mout chaudes lermes.

(Martial de Paris, dans la Chrestomathie de Bartsch, p. 441.)

Diex erraument li pardona Que de toz ses pechiez plora, L'ors fu bone, et bons li termes Moult vindrent de bon leu les *lermes*: Sa paors et sa repentance Nos doit doner grant esperance.

(Bible Guiot, citée par Roquefort, Glossaire de langue romane, v<sup>o</sup> Lermes.)

Et boit d'autant, vueille ou non vueille, Tant que la lerme en vient à l'œil. (Ancien Théâtre français, t. II, p. 433.)

> Prince depuis que chantés d'avanture Donés acord, plein chant et floriture A l'humble fleur des vierges espanie, Et vous orrés à la gloire future Herpe rendant souveraine armonie.

(Henri de Croye, cité par Roquefort, Glossaire de la langue romane, vo Herpe.)

C'estoit la chançon et la herpe Dont la saincte femme le berse.

(Eustache Deschamps, Miroir de mariage, p. 121.)

... L'un d'eux dist à Jehan Barre qui lors jouoit de la guyterne (1): viens jouer et guyterner avecques nous.

(Lettres de rémission de l'année 1368, dans Ducange, vo Guiterna.)

... Dancer, saulter, jouer de la guiterre.

(Les Napolitaines, comédie, 1584; Ancien Théâtre français, édit. Jannet, t. VII, p. 25.)

Une lyre ne leur seroit pas mieux seante, n'y une guiterne. (La Boëtie, Règles de mariage de Plutarque, édit. Feugère, p. 275.)

Comme Amphion tira de gros quartiers de pierre, Pour emmurer sa ville au son de sa guiterre.

(Ronsard, cité par Quincherat, Traité de vérification française, p. 362.)

Le mal du roi (Charles VIII) fut ung caterre ou apoplexie. (Philipe de Commynes, liv. VIII, chap. xxvII, édit. de 1843, t. II, p. 594.)

Le maudissez, comme Caïn filz d'Adam, Et rengregez d'ung si rude *caterre*, Que abismé soit au centre de terre.

(Jean Marot, Exhortation aux princes chrétiens.)

Vous portez cy une fourrure Et si encore la froidure N'est point à craindre. — Je me serre Pour la descente d'un caterre (2) Qui me chet dessus la poictrine.

(Grevin, Les Esbahis, comédie, 1560, Ancien théâtre français, édit. Jannet, t. IV, p. 237.)

<sup>(1)</sup> Dans les anciens textes on rencontre guiterre ou guiterne.

<sup>(2)</sup> Henri Estienne rapporte que de son temps on prononçait à la cour caterre pour caterrhe. Les courtisans, dit-il, contrefaiseurs de petites

Mais au XVI<sup>o</sup> siècle, les savants, écartant la forme populaire et voulant restituer à ces mots l'a du primitif latin ont substitué la voyelle a à la voyelle e, et on a fini par écrire et par prononcer larme, harpe, guitare, catarrhe. Il est arrivé cependant que les tentatives des savants ont été souvent impuissantes contre la tendance populaire à changer a en e. Ainsi, par exemple, au XVI<sup>o</sup> siècle et au XVII<sup>o</sup> on écrivait asparge et asperge (du latin asparagus). Mais la forme populaire asperge a fini par l'emporter et est restée seule en usage dans notre langue moderne.

bouches, et surtout les femmes de la cour et celles qui croiroient déroger à leur noblesse en prononcant l'a, le remplacent par e et disent catherre et cataplesme pour catharre et cataplesme: ils rappellent la demoiselle Savoyenne et son chanter magnifiquer qu'elle disait pour chanter Magnificat, pensant éviter la vue de son langage naturel. Gardons-nous de les imiter.

(Introduction au Traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes, liv. I, dans Livet, la Grammaire française et les Grammairiens au XVI<sup>o</sup> siècle, p. 340.)

Au XVII<sup>e</sup> siècle on écrivait catharre et catherre; mais on prononçait caterre. Telle est la remarque que font expressément Oudin (Grammaire françoise, édit. de 1648, p. 1), Chiffiet (Nouvelle et parfaite Grammaire françoise, 1680, p. 194) et Ménage (Observations sur la langue françoise, 1675, p. 286) qui cite les vers suivants de Sarasin;

L'aurore dans ce temps d'hyver, Gardant ses fleurs pour d'autres terres, Ne seme plus à son lever Que des rhumes et des *catherres*.

Furetière (Dict. universel, 1690), écrit aussi caterre.

Mais vers la fin du XVII<sup>e</sup> siècle on écrivait et on prononçait catarre de préférence à caterre. C'est ce que nous apprend la première édition du Dictionnaire de l'Académie française (1694), qui enregistre seulement catarre en faisant remarquer que quelques-uns écrivent et prononcent caterre.

Autrefois on disait sarge au lieu de serge.

« Mais si le lit est couvert de sarge, de broderie... » (Le menageur de Paris, t. II, p. 118.)

Vaugelas (Remarques sur la langue françoise, 1647) s'exprime ainsi: « Toute la cour dit sarge et toute la ville de Paris dit serge.» Mais Thomas Corneille, dans ses notes imprimées en 1687, fait observer que: « Le père Bouhours a raison de décider qu'à l'égard de sarge tous ceux qui parlent bien disent aujourd'hui serge, et que les gens de la cour s'accordent en cela avec les bourgeois et les marchands. » L'Académie française dit aussi dans ses observations publiées en 1704 sur les Remarques de Vaugelas que: « sarge est un mot hors d'usage et il faut dire et écrire serge. » — Ainsi c'est à l'influence du langage populaire qu'on doit attribuer le changement de l'a en è, qui s'est opéré dans l'orthographe de ce mot.

On a dit aussi en vieux français garir, garison, pour guérir, guérison.

Tant en retint dunt ses cors puet garir. (Vie de saint Alexis, XI<sup>o</sup> siècle.)

Ne set sa garison où querre. (Roman du Renart, t. I, p. 29, v. 767.)

D'une pierre fu le mordens (agrafe), Qui garissoit du mal de dens. (Roman de la Rose, édit. Méon, p. 44, v. 1083.)

La chaussure patricienne ne guarit pas de la goutte des pieds. (Amyot, Œuvres morales de Plutarque; De la tranquillité de l'âme et repos de l'esprit, t. XIII, p. 424.)

Et leur disant qu'ils cherchassent bien, et que s'ils pouvoient recouvrer d'icelle pierre philosophale, toute petite pièce fust-elle, ils feroient merveilles, romproient les barres des portes ouvertes, gariroient ceux qui n'avoient point de mal...

(Bonaventure des Periers, Cymbalum mundi, dialogue II.)

Le naturel qui accepteroit la rubarbe comme familière en corromproit l'usage; il fault que ce soit chose qui blece nostre estomach pour le garir: et icy fault la règle commune que les choses se guarissent par leurs contraires; car le mal y guarit le mal.

(Montaigne, Essais, liv. I, chap. xxix.)

Quand il s'en trouveroit quelqu'un de si tendre conscience, à qui nulle *guarison* ne semblast digne d'un si puissant remede, je ne l'en estimerois pas moins.

(Id., ibid., liv. III, chap, 1.)

Un auteur du XVI<sup>e</sup> siècle, Théodore de Beze, en parlant de la prononciation des deux mots qui nous occupent, dit qu'il préfère prononcer guérir et guérison et non pas guarir et garison comme on le fait généralement de son temps (1).

Mais, au XVII<sup>e</sup> siècle, la forme populaire a fini par l'emporter, et depuis cette époque les mots *guérir* et *guérison* ont été seuls en usage (2).

Vaugelas, dans ses Remarques sur la langue fran-

<sup>(1)</sup> Item contigit in his vocibus guairir et guairison, quas plerique extrito i proferunt guarir et guarison. Mihi tamen illa vetustior pronuntiatio magis probatur. (De francioæ linguæ recta prenuntiatione, Theodore Beza autore, Genevæ, 1584, p. 42.)

<sup>(2)</sup> Dans quelques provinces et notamment dans le Berry, on a conservé l'ancienne prononciation et on dit encore garir pour guérir (Glossaire du centre de la France, par le comte Jaubert, v• garir).

coise, via guarir et guérir s'exprime ainsi: « autrefois on disait l'un et l'autre et plus tost guarir que guérir; mais ceux qui parlent et écrivent bien disent toujours guérir et jamais guarir. » Thomas Corneille ajoute: « M. de la Mothe le Vayer veut que garir soit aussi bon que guérir et qu'il appelle effeminé, et d'enfant de Paris, qui change a en e. On a parlé ainsi autrefois, mais présentement on ne dit plus que guérir et guérison. » (Notes sur les Remarques de Vaugelas, 1687.)

Nous terminerons ce paragraphe par la remarque suivante: les habitudes du langage populaire, au point de vue de la tendance qui porte le peuple à changer dans certains mots la voyelle a en e, ont exercé moins d'influence sur l'orthographe moderne que sur l'ancienne. En effet, dès le XIII<sup>e</sup> siècle et surtout depuis le XVI<sup>e</sup> siècle, les mots nouveaux dérivés du latin et que les savants ont introduits dans notre langue, y sont entrés en conservant la voyelle a du primitif latin sans faire fléchir cette voyelle en e comme cela avait lieu antérieurement au XII<sup>e</sup> siècle, lorsque la langue était le produit d'une formation populaire et spontanée. Par exemple mare avec permutation de la voyelle a en e a donné en français de formation primitive et populaire mer:

Dunc vint errant dreitement à la mer La nef est preste ou il deveit entrer. (Vie de saint Alexis, Xº siècle.)

Au contraire, les mots marin et maritime, empruntés au latin marinus et maritimus par les savants du XVI<sup>e</sup> siècle et calqués entièrement sur le primitif, sont devenus français sans flexion de la voyelle a en e.

(L'alcyon) le porte (son nid) au battement du flot marin. (Montaigne, Essais, liv. II, chap. xII, édit. Leclerc, t. III, p. 85.)

... Loin de l'armée de mer et des places maritimes qu'il avoit en la coste d'Afrique.

(Id., ibid., liv. II, chap. xx1, t. III, p. 471.)

Sous le rapport de la flexion de l'a en e, le langage populaire, par le motif que nous venons d'indiquer, n'a eu surtout depuis le XVI<sup>e</sup> siècle, qu'une faible influence sur la forme des mots introduits dans notre langue moderne.

# § II. — De la permutation de la voyelle i en e.

Les gens du peuple changent la voyelle i en e dans les mots suivants, et ils prononcent :

| Déligence          | pour .   | diligence.          |
|--------------------|----------|---------------------|
| Déligent           | <b>-</b> | deligent.           |
| Déligenter         |          | diligenter.         |
| Déminuer           |          | d <i>i</i> minuer.  |
| Déminution         | _        | diminution.         |
| Éléxir             |          | élixir.             |
| Ér <i>é</i> sipèle |          | érysipèle.          |
| Gérofle            |          | girofle.            |
| Pégrièche          |          | p <i>i</i> grièche. |
| Seccatif           |          | siccatif.           |
| · Kérielle         |          | kirielle.           |
| Rédicule           |          | ridicule.           |
| Régide             | _        | rigide.             |
| Crénoline          |          | crinoline.          |
| Rachétique         |          | rachitique.         |
| <b>L</b>           |          |                     |

| $\boldsymbol{E}$ nutile | pour | inutile.         |
|-------------------------|------|------------------|
| Crétique                | _    | critique.        |
| Crétiquer               |      | critiquer.       |
| Bétume                  | -    | bitume.          |
| Archétèque              |      | architecte, etc. |

Ge mode de prononciation en usage chez les gens du peuple a sa cause dans le système de formation primitive et populaire de notre langue; en effet cette tendance à faire fléchir la voyelle i en e est un souve-nir des habitudes traditionnelles de la permutation que subissait la voyelle i du primitif latin qui en français originaire devenait fréquemment e. Ainsi:

| Circulus .       | a donné en français primitif | cercle.         |
|------------------|------------------------------|-----------------|
| Littera          |                              | lettre.         |
| Siccus           | -                            | sec.            |
| F <i>i</i> rmus  | <del></del>                  | ferme.          |
| Tristitia        | _                            | tristesse.      |
| Virga            | -                            | verge.          |
| Virtus           | -                            | vertu.          |
| <b>V</b> iridis  | . —                          | vert.           |
| Cippus           | ****                         | cep.            |
| Diluvium         |                              | déluge.         |
| M <i>i</i> nutus | _                            | menu.           |
| Minare (1        | ) <del>-</del>               | mener.          |
| Findere          | <u> </u>                     | fendre.         |
| Cinerem          | <del></del>                  | cendre.         |
| Mittere          |                              | mettre.         |
| Crista           |                              | creste (crète). |
| Trefolium        | -                            | trèfle.         |

<sup>(1)</sup> La signification toute spéciale du verbe latin minare, menacer, s'est, dans la suite, élargie en celle de ducere; » minare, dit Papias, ducere de loco ad locum, promovere. » (Scheler, Dict. d'étymologie française, v. Mener.)

Divinus a également donné en ancien français de formation populaire, devin substantif et devin, devine, adjectif.

Seignor, ce dient li devin,
Il est escrit en parchemin
Que cil a sovent mau matin
Qui près de lui a mau voisin
(Roman du Renart, édit. Méon, t. I, p. 275, v. 7383.)

Ne voelent pas les deitez Ne les *devines* poestez Q'i ailliez, mostré me l'ont.

(Roman de Troie, dans la Christomathie de l'ancien françois, par Bartsch, p. 160.)

Une vois devine li dist Laisast cette oire, autre prensist. (Roman de Brut, t. II, p. 295, v. 15220.)

Mais de bonne heure, sous l'influence des savants, le même mot divinus, calqué entièrement sur le primitif latin, a produit l'adjectif divin (1), et la forme populaire devin est seule restée en usage comme substantif et dans le sens de qui devine ou qui prétend deviner.

Le mot bas latin divinator, divinatorem a donné en ancien français de formation populaire les deux formes devinaire ou devinere et devineor ou devineur. La première forme devinaire servait pour le nominatif et la seconde forme devineor pour le régime.

<sup>(1)</sup> Cil a cui il astoient venut eret justes et avironeiz de divines plaies. (Livre de Job à la suite des quatre livres des Rois, p. 475.)

Mathematicus, devineres (devin, astrologue).

(Vocabulaire latin-français du XIVe siècle, à la suite des Remarques sur les patois, par Escallier, p. 456.)

Ses sages devineors, (Roman de Brut, t. I, p. 7, v. 120.)

Ne ne crei devineors.

(Roman de Rou, v. 12658.)

Et fist tuz les enchanturs e les devinurs por déable remuer. Les Quatre livres des Rois, p. 426.)

Mais, depuis que l'usage de la déclinaison à deux cas a cessé d'exister en français, c'est-à-dire vers le XIV siècle, la langue moderne n'a conservé de ces deux formes primitives devinere et devineor, que la forme du cas régime devineur.

Au XVIe siècle, les savants voulant, sans doute, reproduire entièrement la forme latine de divinator, divinatria, avaient introduit divinateur, divinatrice comme substantif signifiant devin, celui ou celle qui pratique l'art chimérique de prédire l'avenir, et comme adjectif signifiant, qui a rapport à la divination.

Diogène disoit, lorsqu'il avoit esgard aux médecins et gens de justice qu'il ne trouvoit rien plus sage que l'homme; mais que quand il venoit à penser à ces divinateurs, nécromanciens et autres de pareille faction, qu'il ne trouvoit rien plus sot.

(Jaques Tahureau, Dialogues, Rouen, 1583, fo 117.)

Laisse moy l'astrologie divinatrice et l'art de Lullius comme abus et vanitez.

(Rabelais, Pantagruel, liv. II, chap. viii.)

Jugeant que c'estoit le soleil qui imprimoit ceste température et ceste disposition en la terre, de laquelle sourdoit ceste exhalation divinatrice.

(Amyot, Œuvres morales de Plutarque, Des oracles qui ont cessé, Lv.)

Il (Julien l'Apostat), estoit aussi embabouyné de la science divinatrice et donnoit authorité à toute façon de prognostics. (Montaigne, Essais, liv. I, chap. xx.)

Par cette voie se gaigne le crédit des fables divinatrices. (*Ibid.*, liv. II, chap. XII, édit. Leclerc, t. III, p. 296.)

Divinare a produit, dès les temps anciens de la langue, deviner.

> Malement devina de mei, Ki ne sout deviner de sei; S'il de tot sout dire veir Bien deust sa mort pourveir.

(Roman de Rou, v. 11791.)

On trouve dans quelques auteurs ce verbe calqué sur la forme du primitif divinare et écrit diviner.

Il semble que tous ceulx qui diffinissent vertu divinent ou sentent aucunement que vertu est tel habit qui est selon prudence.

(Oresme, Eth. cité par Littré Dict. de la langue française, vo Deviner.)

Je divine... Je ne sçay pas diviner que c'est que en adviendra de ces choses, je ne suis pas divineur.

(Palsgave, l'Eclaircissement de la langue françoise, p. 668.)

Montaigne, qui écrit ordinairement deviner, s'est servi cependant une fois de cette forme savante diviner.

Ce tant célèbre art de deviner des Toscans nasquit ainsin. (Montaigne, Essais, liv. I, chap. x1, édit. Leclerc, t. I, p, 70.)

Ainsi les ames des hommes, quand elles sont libres et desprinses du corps par le sommeil ou par quelque ravissement. divinent, prognostiquent et voyent choses qu'elles ne sçauroient voir meslées au corps.

(Ibid., liv. II, chap. xII, t. III, p. 181.)

C'est à deviner... Si la constance s'y feust trouvée.

(Ibid., liv. II, chap. xIII, t. III, p. 337.)

Il n'est que de deviner en choses faites... comme on dict d'Epimenides, qu'il devinoit à reculons.

(Ibid., liv. II, chap. xxx, t. IV, p. 3.)

Mais vers la fin du XVI<sup>e</sup> siècle on ne rencontre plus ce verbe écrit autrement que sous la forme populaire deviner.

L'ancien français avait devinement, mot de formation populaire signifiant prophétie, chose annoncée par un devin (1).

Mais au XVIe siècle, les savants ayant introduit le mot divination dérivé directement de divinationem, ce mot, employé de préférence à devinement, a fini par remplacer ce dernier terme qui, à la fin du XVIIe siècle, avait disparu entièrement de la langue (2).

<sup>(1)</sup> Pur co cumandad Saül que l'um li queist une femme ki soust de sorcerie que par son devinement seust cume la bataille se prendreit.

<sup>(</sup>Les quatre livres des Rois, p. 109.)

<sup>(2)</sup> Prenons aultre voye de divination. Rabelais, Pantagruel, liv. III, chap. XIII)... Aussi les anges, les heroes, les bons demons (selon la doctrine des Platonicques) voyans les humains prochains de mort, comme de port tres seur et salutaire, port de repous et de tranquillité, hors les troubles et sollicitudes terriennes, les saluent, les consolent, parlent avecques eulx, et ja commencent leur communicquer art de divination (Ibid. liv. III, chap. XXI.)

Divisum, supin de dividere, au moyen de son fréquentatif divisare, a produit en français primitif de formation populaire deviser.

Ne sai porqoi vos devisasse To les mès ne porqoi musasse.

(Dolphatos à la suite du Roman des sept sages de Rome, publié par Leroux de Lincy, p. 159.)

Mais au XVI siècle la forme savante diviser a remplacé la forme populaire deviser, et ce dernier verbe n'est resté dans la langue qu'avec l'acception de s'entretenir familièrement.

Nous avons dit que *firmus* avait, dans le français de formation primitive et populaire, produit l'adjectif *ferme*. Conformément à l'analogie qui a fait fléchir l'i latin de firmus en e français ferme, le verbe latin affirmare a donné en vieux français affermer.

Il n'y a point d'autre plus noble, ny plus forte et plus excellente cause et puissance qui peust destruire et abolir la divination, si elle estoit œuvre de Dieu.

<sup>(</sup>Amyot, Œuvres morales de Plutarque, Des oracles qui ont cessé, XIV.)

Aussi faut-il penser que la divination parloit lors par plus d'organes et de voix. (Ibid. XV.)

Divinatio, tionis, devinement, prediction des choses à venir,

Guillelmi Morelli, Thesorus vocum omnium latinarum, 1632.)

Devinement, devination hæc auguratio, divinatio, etc.

<sup>(</sup>Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Indouinatione, divination ou devinement (Nathanaël Duez, Dictionnaire italien-français, 1660.)

Devinement ne se trouve pas dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie française publié en 1694; divination y figure seul.

Li antif judeu aferment que morz fud li einznez fiz Fénenne, quant nez fud Samuel ki fud fiz à la bonurée Anne.

(Les quatre livres des Rois, p. 6.)

Et pourtant on peult bien affermer que qui aime ce throne, comme maintenant fait avez, il aime la foy.

(Jean de Gerson, Sermon prononcé le jour de l'Epiphanie 1390; à la suite des Origines litteraires de la France, par Louis Moland, p. 404.)

On a dit affermer pour affirmer pendant tout le cours de l'ancienne langue, et même au XVI<sup>o</sup> siècle.

Ce qui aida grandement à faire croire le dire de la mère, laquelle afferma qu'elle avoit conceu les deux enfants (Romulus et Remus), du dieu Mars.

(Amyot, Hommes illustres, Romulus, 6.)

Clitemachus affermait n'avoir jamais sceu, par les escripts de Carneades, entendre de quelle opinion il estoit.

(Montaigne, Essais, liv. II, chap. xII, edit. Leclerc, t. III, p. 139.)

Et peu de gens faillent, notamment aux choses malaysées à persuader, d'affermer qu'ils l'ont vue...

(Ibid.. liv. III, chap. x1, t. V, p. 50.)

Les propos plus communs qu'il vous plaist m'affermer, C'est que vous n'aimez rien ny ne pouvez aimer. (Desportes, *Diane*, liv. II, 18; édit. Michiels, p. 79.)

Ce n'est qu'au XVII<sup>e</sup> siècle qu'affirmer a supplanté affermer, sans doute pour établir une distinction entre affermer, donner à ferme et affirmer, assurer(1).

<sup>(1)</sup> Littré, Dictionnaire de la langue française, vo Affirmer.

Minor, minorem a donné en français primitif, menre ou mendre (moindre), pour le nominatif et menor ou meneur pour le régime.

Hennequin qui estoit et est deseagez, orphenes, pupilles et menre d'ans (annis minor).

(Lettres de rémissions de 1377; Ducange, vº Aagiatus.)

Li hoirs moindres d'aaige ne respond pas de heritege jusques il soit aaigies.

(Ancienne coutume de Bourgogne, art. 5.)

David demonstreit ke li trebuchemenz des plus granz soit voisdie (trahison, tromperie) des menors.

(Livre de Job à la suite des quatre livres des Rois p. 506.)

Si tot comme ele ot entendu La reson du *frère meneur*. (Rutebeuf, t. I, p. 262.)

... A esté trouvé que il seroit grand profit auzdis meneurs, se nous leur voulons donner aage, par quoyque il fussent hors de tutirie.

(Charte de l'année 1322, cité par Ducange, v° Aagiatus.)

Au XV° siècle, sous l'influence des savants, l'e de la première syllabe de meneur a été changé en i afin de rappeler l'i du primitif minorem, et on a commencé à écrire et à prononcer mineur. Au XVIe siècle la forme populaire meneur pour mineur était tout à fait abandonnée et on ne rencontre plus dans les auteurs de cette époque le mot autrement écrit que mineur.

On a dit autrefois létanies pour litanies (1).

<sup>(1)</sup> Du latin, litaniæ.

La première *létanie* en trois manières est appelée, en premier, *létanie* gregnour.....

(Ancien codex manuscrit de saint Victor de Paris, cité par Ducange, vo Litaniæ.)

Chantz tous divins et sainctes letanies.

(Charles Fontaine, les Ruisseaux, poésies. Lyon, 1555, page 240.)

Cette forme a été en usage jusqu'au XVII siècle.

Dans l'ancien français, les mots desciple et descipline, de formation populaire, disciple et discipline, de formation savante, dérivés de discipllus et de disciplina, étaient également employés.

Pylates commanda et dist, En quel liu que on le meist, Par nuit et par jour le gueitassent, Que si *deciple* ne l'emblassent.

(Roman du Saint-Graal, publié par Francisque Michel, v. 583.)

Parmi cez choses entendet cil ki alcune foiz sent droitement par com grant humiliteit li disciples doit parleir à son maistre, se il li maistres des païens proieuet si humlement ses disciples de ce ke il par auctoriteit lur precheiuet.

(Livre de Job, à la suite du livre des Rois, p. 476.)

Encor viendra tout à tens l'eure Que li maufé (diables) noir comme meure Les tendront en lor desciplines!

(Œuvres de Rutebeuf, édit. Jubinal, t. I, p. 109.)

Aussi te di que le cop besse Por recevoir la descepline De componcion enterine.

(Ibid. t. II, p. 212.)

E la tue discipline castiat mei e la tue discipline mei enseignerat. (Liber psalmorum, p. 20, XIIº siècle.)

Toutefois dès le XIV siècle les formes savantes disciple et discipline avaient prévalu et l'orthographe de ces mots n'a plus varié.

On rencontre dans l'ancien français les deux formes diligent et déligent.

Car par ce en seront-ils plus diligens. (Le Ménagier de Paris, t. II, p. 62 et 63.)

Soient les maistres deligens de veoir les tiltres et enquerir de leurs possessions. (Ordonnance de Charles VI, sur les eaux et forêts, du 1er mars 1388 dans la Collection des ordonnances des rois de France, t. VII, p. 776, § 29.)

Si la forme populaire déligent a cessé de figurer dans l'écriture dès le XV° siècle pour faire place à la forme savante diligent, cependant l'usage de prononcer déligent a persisté longtemps; il existait encore au XVIIe siècle, comme nous l'apprend M<sup>11</sup>° Buffet dans les termes suivants: « Bien des gens de province disent: il est déligent et déligenter les affaires; il faut dire: diligent et diligenter les affaires, en faisant sonner l'i. » (Nouvelles observations sur la langue française, 1668, p. 33 et 135.)

M<sup>11e</sup> Buffet remarque aussi que de son temps certaines personnes parlant bien conservaient encore la vicieuse habitude de prononcer rédicule et rédiculement au lieu de ridicule et ridiculement. (Ibid., p. 49.)

L'Académie française, dans la dernière édition de son Dictionnaire publiée en 1835 a adopté le motérésipèle en faisant observer qu'on disait autrefois érysipèle, ce qui était conforme à l'étymologie («puoinelae.) C'est à l'influence de la prononciation vulgaire de ce mot qu'il faut attribuer le motif qui a pu déterminer l'Académie à adopter une orthographe qu'elle reconnaît vicieuse. Tous les dictionnaires modernes, littéraires ou scientifiques, protestent contre ce choix singulier.

Le Dictionnaire de l'Académie autorise l'emploi de la forme populaire gérofle; en effet, au mot girofle le Dictionnaire s'exprime ainsi: « plusieurs écrivent et disent gérofle. »

Carina a donné en bas latin carena et en français primitif carene. Au XVIº siècle, les savants, pour conformer le mot à l'orthographe latine de carina, avaient changé en i l'e de carene et écrivaient carine. C'est sous cette forme que ce mot se trouve dans Robert Estienne (1) et dans Calpin (2). Nicot (3) et Cotgrave (4) donnent carine ou carene, Guillaume Morel (5) carine, Natanaël Duez (6) carene. Depuis le milieu du XVIIº siècle, cette dernière forme, c'est-à-dire la forme populaire, est la seule que l'on rencontre et l'orthographe de ce mot n'a plus varié.

<sup>(1)</sup> Dictionnaire françois-latin, 1539.

<sup>(2)</sup> Ambrosii Calpini dictionnarium, vo Carina, Lugduni, 1878.

<sup>(3)</sup> Thresor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606.

<sup>(4)</sup> Dictionnaire françois-anglois, 1611.

<sup>(5)</sup> Thesaurus vocum omnium latinarum, 1622.

<sup>(6)</sup> Dictionnaire françois-italien, 2º partie, 1659.

Ainsi, comme on peut le remarquer par les exemples que nous venons de donner des mots affirmer, mineur, litanies, disciple, discipline, diligent, l'influence de la prononciation populaire qui au commencement de notre langue avait fait fléchir l'i des primitifs latins en e français ne s'est manifestée sur la forme de ces mots que lors de leur première formation. Ces mots, refaits par les savants, n'ont plus varié dans leur orthographe.

## § III. — De la permutation de la voyelle e en i.

Quelquefois, le peuple change dans la prononciation de certains mots e en i; il dit, par exemple:

| Rimouleur        | pour | rémouleur ;      |
|------------------|------|------------------|
| Rimoulade        |      | rémoulade;       |
| Milisse (eau de) | -    | mélisse;         |
| Licher           | _    | lécher ;         |
| Licheur          |      | lécheur;         |
| Lichefrite       |      | léchefrite, etc. |

Ici encore c'est au souvenir des anciennes habitudes de notre langue primitive qu'il faut attribuer cette tendance populaire à substituer, dans le cas que nous indiquons, une voyelle à une autre, En effet l'e de certains primitifs latins est devenu i en passant dans l'ancien français de formation populaire. Ainsi:

| C <i>e</i> ra | a donné en vieux français | cire;   |
|---------------|---------------------------|---------|
| $m{E}$ bur    |                           | įvoire; |
| $m{E}$ brius  | _                         | ivre;   |
| Decem         |                           | dix;    |
| Sex           |                           | six;    |
| Mercedem      | <del></del>               | merci;  |
| Tapetum       | _                         | tapis;  |

| Ecclesia | <br>église ;    |
|----------|-----------------|
| Temonem  | <br>timon;      |
| Venetia  | <br>Venise;     |
| Alesia   | <br>Alise, etc. |

Lécheur (1) avait deux formes en ancien français, l'une pour le nominatif lechierres, l'autre pour le régime lecheor. Ce mot avait aussi plusieurs sens et signifiait gourmand, parasite, libertin, galant, amant.

Li *lechierres* fresmist et tranble, De lecherie esprent et art.

(Roman du Renart, t. I, p. 41, v. 1054.)

Tant ert delicieus lechierres Tant ot les volatiles chieres.

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 262, v. 20365.)

Mais moult nos menti li lecières.

(Partonopeus de Blois, t. I, p. 86, v. 2495.)

Li *lechierres* s'en vout fuïr Mes n'out par où...

(Chastoiement d'un père à son fils, VIII, 30.)

Poor ont, s'en la chambre entrast, Que son *lecheor* n'i trovast.

(Ibid., VIII, 43.)

Où tuit s'esteient assemblé Li lechéor de la cité.

(Ibid., VI, 5.)

<sup>(1)</sup> Dérivé du bas latin lecator, lecatorem. Lecator, leccator, catillo, scurra, Gallis (olim) lichard... Gloss. Isidori : leceator, gulosus (Alibi leno, lecator, mediator). Ungutio : scurra, lecator, vaniloquus. Brito, in synon :

Est epulo, scurra, leccator vel parasitus. • (Ducange, v<sup>a</sup> Lecator.)

Quant près furent de la maison, Si oïrent une chançon Que un des *lecheors* chantout.

(Ibid., VI, 19.)

Fil à putain, *licheor* pautonier, Onkes mon peire, Dans Harnaus le guerrier, Ne servit onkes de si povre mestier.

(Roman de Gerard de Vienne, à la suite de celui de Fierapras en provençal, p. 166, publié par Immanuel Bekker, sous le titre : Der roman von Fierabras, provenzalisch. Berlin, 1829.)

Et le proudom mist main à un coutel ou à aucune armeure et ocist ambedeux, ce est sa femme et son lechour.

(Assises de Jérusalem, édit. Beugnot, t. II, p. 218.)

Mais vers le XIV° siècle, la déclinaison à deux cas qui existait dans l'ancien français, étant tombée en désuétude, il n'était resté de ces deux formes léchierres et lécheor, licheor ou lécheur que cette dernière, celle du cas régime :

Qui fiert de puing ou de paume aucun qui est de commune, se n'est glouton ou lecheeur, etc.

(Aveu de l'année 1302, cité par Ducange, vo Lecator.)

Cependant peu à peu le mot lécheur a cessé d'être écrit. On ne le voit figurer dans les dictionnaires du XVI° siècle non plus que dans les diverses éditions du Dictionnaire de l'Académie française. Quoi qu'il en soit, ce mot rayé de la langue écrite s'est conservé dans le langue populaire, où l'on retrouve tant d'expressions qui appartiennent à l'ancien fonds de notre langue, au français de première formation. Ainsi, le mot licheur, de forme et d'origine plébéienne, garde

dans le langage du peuple son sens primitif de gulosus et sert à désigner celui qui aime à manger et à boire.

Dès les temps anciens de la langue, on rencontre la forme lecher (1).

A cel lieu que chiens lechierent le sang Naboth, il lecherunt le tuen.

(Les quatre livres des Rois, p. 332.)

Mès à tel morsel istel leche, Chaz (chat) set bien quel barbes il leche.

(Roman du Renart, édit. Méon, t. I, p. 320, v. 8577.)

Au XVI siècle on trouve les deux formes lecher et licher, mais plus souvent cette dernière.

Lambo, lambere, lécher; lingo, lingere, lécher; delingo, delingere, lécher, mettre la langue sur aulcune chose (Epitoma vocabulorum a Guilelmo monacho de Villadei, 1529.)

De cent membres et visages qu'a chasque chose, j'en prends un, tantost à *leicher* seulement, tantost à efflorer et quelquefois à pincer jusqu'à l'os.

(Montaigne, Essais, liv. I, chap. L.)

Licher, lingere, delingere, lambere. Licher tout entour, circumlambere.

(Robert Estienne, Dic. fr.-latin, 1539.)

Et tous les poissons lubriques, comme anguilles, congres, lamproies, ainsi nommés vulgairement parce qu'ils *lichent* les pierres.

(Traité de l'Entretennement de santé, traduit en 1553 par Prosper Calonius, cité dans le Glossaire du centre de la France, par le comte Jaubert.)

<sup>(1)</sup> De l'ancien haut allemand lecchon, en allemand moderne lecken.

Que le bord luy fait place, en glissant la reçoit Au giron de la terre, appaise son courage Et, la *lichant*, se joue à l'entour du rivage. (Ronsard.)

Cette coupe tant riche Couronne en ce ruisseau Que le saint troupeau *liche*, Puis d'une main non chiche Vient epandre cette eau.

(Charles Fontaine, Les ruisseaux, ode XI, édit. de Lyon, 1555, p. 147.)

Delingo, lecher. — Lambo, lapper comme font les chiens en beuvant, licher. — Lingo, licher, succer.

(Ambrosii Calpini dictionarium, Lugduni, 1578.)

Et si je t'asseure bien que j'aymerois encores mieux ne manger que des choux et *licher* deux grains de sel avecques Diogène.

(Les Dialogues de Jaques Tahureau, édit. de 1583, fo 152 verso.)

Au commencement du XVII<sup>o</sup> siècle on écrivait indistinctement licher et lécher.

Nicot enregistre lécher, leicher et licher. Il paraît accorder la préférence à cette dernière forme, car dans tous les exemples qu'il donne il se sert de licher. (Thresor de la langue françoise tant ancienne que moderne, 1606.)

Guillaume Morel emploie les deux formes lecher et licher:

Delingo leicher. — Lambo, lapper comme font les chiens en beuvant ou licher. — Se lambentes, se leichants. — Ursæ

pariunt informem carnem, quam lambendo paulatim figurant. Leur façon est comme un morceau de chair sans forme ne figure, laquelle par après petit à petit en la *lechant* de leur langue ils forment et façonnent. — Lingo, *licher*, succer. — Linctus, *lichement* ou succement. Multi tussim veterem linctu salis discussere, *leichant* ou succant du sel.

(Guillelmi Morelli Thesorus vocum omnium latinarum, 1622.)

Cotgrave (Dict. françois-anglois, 1636) indique lecher et licher.

Mais vers le milieu du XVII<sup>e</sup> siècle, licher avait cessé d'être en usage dans l'écriture, et on ne se servait plus que de lécher écrit lescher. C'est sous cette forme que ce verbe figure dans le Dictionnaire de Furetière imprimé en 1690, et dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie française publiée en 1694.

On lit *lécher* dans la seconde édition du même Dictionnaire publiée en 1718. Depuis cette époque, l'orthographe de *lécher* n'a plus varié.

Comme on le voit, la lutte a été longue entre les deux formes du verbe dont nous venons de tracer l'historique. En effet, la forme savante lécher, que l'on rencontre d'abord seule dans les plus anciens textes de la langue, a été supplantée plus tard par la forme populaire licher devenue prépondérante au XVI siècle. Mais au XVII siècle, la forme savante lécher a repris l'avantage et est restée désormais seule en possession de l'orthographe. Bannie de l'écriture, la forme populaire licher a continué et continue d'être d'un usage ordinaire et habituel dans la prononciation du peuple.

#### § IV. — De la permutation de la consonne l en n.

Dans la prononciation de certains mots, les gens du peuple substituent quelquefois une consonne à une autre. Ainsi ils changent *l* en *n* et disent par exemple:

| Nentille (1) | au lieu de | Lentille.       |
|--------------|------------|-----------------|
| Linas        | <b>-</b> . | Li <i>l</i> as. |
| Caneçon (2)  | _          | Caleçon.        |

Cette permutation de la consonne l en n est un souvenir des habitudes anciennes et populaires de notre langue d'après lesquelles la liquide l latine devenait n en français.

Libella, diminutif de libra, balance, a donné en français d'origine livel, liveau, forme savante, et nivel, niveau, forme populaire.

Qui ne commence son euvre sur affection vertueuse, et ne la conduit au *liveau* et sous la mesure de raison, semble à celui qui edifie sur faux fondement.

(Alain Chartier, édit. 1617, p. 298.)

Niveau.

(Robert Estienne, Dictionnaire françois-latin, 1539.)

<sup>(1)</sup> Au XVII. siècle, la prononciation populaire nentille était en lutte avec la prononciation grammaticale lentille. Ménage (Observations sur la langue françoise, t. I, p. 472), préférait nentille à lentille : « Il faut dire de la poirée et des nentilles avecque les Parisiens et non pas des bettes ny des lentilles avec les Angevins. »

M<sup>11e</sup> Buffet (Nouvelles observations sur la langue françoise, 1668, p. 130) s'exprime ainsi : « Plusieurs prononcent nentille, il faut dire lentille. »

Ce mot dérive de linticula, diminutif de lens, lentis, lentille.

<sup>(2)</sup> M<sup>11e</sup> Buffet (p. 134) signale comme existant de son temps le vicieux usage de prononcer caneçon pour caleçon.

Liveau.

(Nicot, Thresor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606.)

Liveau ou niveau.

(Cotgrave, Dictionnaire anglois-françois, 1611.)

Liveau, niveau, livello.

(Nathanael Duez, Dic. italien-françois, 2º partie, 1659.)

Colucula, bas latin, diminutif de colus, a formé coloigne, connoille, quenouille.

Et lors quant ladite Jehane oy ces paroles, prist sa coloigne et en feri le suppliant trois coups sur la teste. (Lettres de remission de 1358, citées par Ducange, vo Conucula.)

Et estoit le descort pour ce que Richart Goubin avoit donné à Thomas Picot d'une connoille à femme sur la teste. (Lettres de remission de 1412, citées ibid:)

Posterula a donné en ancien français posterle, posterne, poterne.

Par la posterle s'en ist isnellement.

(Roman de Girard de Vienne, cité dans Ducange, v° Poste-rula.)

Tant li mainne une fosse voie, K'il vinsent à une *posterne* Ki estoit jouste une cisterne.

(Roman de la Violette, v. 2602.)

E porra les murs de la ville parchier ou faire parchier et faire une *posterne*, pur isser (sortir) de son manoir. (Rymer, année 1281, t. II, p. 171.)

Margila (1) ou marla (bas latin) avait d'abord donné

<sup>(1)</sup> Dérivé de marga, mot latin que Pline cite comme étant d'origine gauloise : « Alia est ratio, quam Bristannia et Gallia invenere alendi eam

en ancien français marle, merle; puis sous l'influence de la prononciation populaire l est devenu n, et le mot marle s'est changé en marne (1).

## § V, - De la permutation de la consonne n en l.

De même que, dans la prononciation de certains mots, le peuple change l en n, de même aussi il change n en l; par exemple, il prononce:

| Calonier           | au lieu de | canonnier;      |
|--------------------|------------|-----------------|
| Esquilancie        | _          | esquinancie;    |
| Luméro (2)         |            | numéro;         |
| Ve/in              |            | venin;          |
| Velimeux           | _          | venimeux;       |
| Enve <i>l</i> imer |            | envenimer, etc. |

Ce mode de prononciation populaire se rattache au système de formation primitive de notre langue. En effet, dans le passage du latin au français originaire, la nasale n des primitifs latins s'est changée en la linguale l. Par exemple :

| Venenum a donné    | en vieux français | ve <i>l</i> in;  |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Bononia            |                   | Bologne;         |
| Castellum-Nantonis |                   | Chateau-Landon;  |
| Panerma            | -                 | Palerme;         |
| Ruscinionem        | -                 | Roussillon, etc. |
|                    |                   |                  |

i psam: quod genus vocant margam, » (Plinii secundi nat. hist. lib. XVII, 4, 6.

<sup>(1)</sup> Marle pour marne se dit encore dans les patois de la Picardie et de la Flandre.

<sup>(2)</sup> Dans les patois de la Picardie et de la Flandre, on dit limèro pour numéro.

Quels graces puis-je rendre de la salveteit de mon airme (âme) à celui ki lo velin de détraction me mat devant? (Sermons de saint Bernard à la suite du livre des Rois publié par Leroux de Lincy, p. 557.)

Il fut mentieres (menteur) quant il dist kil semblanz seroit al Haltisme, et peires (père) fu de la menzonge, quand il l'envelimeie semence de sa falseteit gittat (jeta) assi (aussi) en l'omme, quand il dist qu'il seroit si cum Deu.

(*Ibid.*, p. 523.)

Le Venin et l'infection de civile discorde fut ordonné de Dieu pour reprimer l'orgueil des haultesses mondaines.

(Alain Chartier, p. 323.)

La forme populaire velin, velimeux, envelimer a été remplacée de bonne heure dans notre langue par la forme savante venin, venimeux, envenimer, et dès le XIII° siècle on ne rencontre guère ces mots écrits autrement que de cette dernière façon.

Serpent sont de maintes generacions; tant come il sont devisé de manières, ont il diverses natures; mais generaument tuit serpent sont de froide nature, ne ne fierent se il ne s'eschaufent; et por ce nuit li venins d'eulx plus de jor que de nuit; car doutens de nuit se refroident en eulx tout coiement por la froidor de la rousée, et tout yver se gisent en lor niz, et en esté s'en issent; et tuit venin son froit.

(Brunetto Latini, li Livre dou tresor, p. 190.)

Aspides (aspic) est une manière de venimeux serpent qui ocist home de ses denz.

(Ibid., p. 191.)

La boucle d'une pierre fu Qui ot grant force et grant vertu : Car cis qui sor soi la portoit, Nes uns (aucun) *venins* ne redotoit, Nus nel' pooit *envenimer*, Moult faisoit la pierre à aimer.

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. I, p. 44, v. 1075.)

Celui qui est en colère et qui le dit est préférable au traditor qui cache son venin sous de belles et douces apparences.

(Madame de Sévigné, lettre à M<sup>me</sup> de Grignan, du 12 janvier 1676, édit. Monmerqué, 1866, t. IV, p. 335.)

Il importe de remarquer que si la forme savante a prévalu dans l'écriture, la forme populaire a continué de rester longtemps dans la prononciation (1). Au XVII siècle l'usage vicieux de prononcer velin pour venin existait encore. C'est ce que nous apprend M<sup>110</sup> Marguerite Buffet, qui s'exprime en ces termes : « Plusieurs disent c'est du velin, cela est velimeux; il faut prononcer du venin et aussi venimeux. » (Nouvelles observations sur la langue françoise, publiées en 1668, p. 137.)

Parlons du mot orphelin, qui rentre essentiellement dans le sujet de cette étude.

Ce mot dans l'ancien français se présente sous les formes orphe, orphene, orphenin, orphelin.

Orphe et orphene dérivent directement du latin orphanus.

Amis, dist le roine, on vous respondera: Fedris premierement me fille point n'ara, Car Savaris, sez frere, le sien pere enerba, Le fort rois Loays, dont *orphe* demoura.

(Hugues Capet, chanson de geste, publiée par le marquis Lagrange, p. 90, v. 1923.)

Li doiens et li capitles devant dit n'obligent mie à taille

<sup>(1)</sup> En Normandie et en Champagne on dit velin pour venin.

païer clercs, ne veves, ne croisiés, ne orfenes ki mainent sour le terre S. Pierre.

(Charte de l'année 1267, citée par Ducange, vo Orphanus.)

Orphenin et orphelin proviennent d'un mot latin factice orphaninus dérivé d'orphanus : orphenin est la forme savante, orphelin la forme populaire.

A la vedue (veuve) e as orphanins. (Lois de Guillaume le Conquérant, IX.)

> L'autre de follir ne refine L'autre est de foilles orphenine (L'autre ne cesse de se garnir de feuilles L'autre de feuilles est orpheline).

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. II, p. 90, v. 5976.)

El (si) jugement de nostre déboneireté est empétrez contre orphelins, encontre veves... Et se li orfelin, ou veves requierent nostre jugement...

(Le conseil de Pierre de Fontaines, édit. Marnier, p. 360 et 361.)

Si que li regnes *orfelins* En fu plus riches par mulz ans.

(Chronique des ducs de Normandie, v. 32649.)

De toutes parts les chasteaux sont habitez de veufves esplourées ou desolées femmes de prisonniers et sont les seigneuries en mains d'enfans et d'orphenins.

(Alain Chartier, édit. de 1617, in-4°, p. 323.)

Orphanus, a, um, qui est privé de père ou de mère, orphelin.

(Epithoma vocabulorum a Guilelmo monacho a Villa Dei, 1529.)

Orfelin, orphanus.

(Robert Estienne, Dict. fr.-latin, 1539; Jehan Thierry, Dict. lat. 1564.)

Gaius Martius... estant demouré orphelin de son père, fut nourry soubs sa mere veufve, et feit voir par experience, que l'orphelinage apporte bien d'autres incommoditez à un enfant, mais qu'il ne l'empesche point d'estre homme de bien et de vertu excellente par dessus le commun.

(Amyot, Hommes illustres, Cortolanus, 1.)

Orphelin ou orphenin.

(Nicot, Tresor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606.)

Orfenin, orfelin ou orphelin. (Cotgrave, Dictionnaire françois-anglois, 1611.)

Dans les premières années du XVII° siècle on se servait encore des deux formes orphelin et orphenin, mais plus rarement de cette dernière. Enfin, vers le milieu de ce siècle, la forme savante orphenin avait entièrement disparu de l'orthographe, et depuis cette époque la forme populaire orphelin est seule restée en usage tant dans l'écriture que dans la prononciation.

Ce mot orphelin nous offre un exemple remarquable de l'influence de la prononciation populaire sur l'orthographe. En effet, la tendance qui porte le peuple à changer dans certains mots la nasale n en la liquide l s'est manifestée fort anciennement sur le vocable qui nous occupe. Ce mot, introduit sous la forme savante orphenin et bientôt oblitéré par la prononciation populaire, a fini par changer dans l'écriture sa consonne n en l et par produire le mot orphelin que nous avons conservé, dans notre orthographe, sous sa forme populaire.

### · CHAPITRE III.

#### DES ADDITIONS DE LETTRES.

§ Ier. — De l'addition au commencement du mot ou prosthèse

Les gens du peuple ont pour habitude d'ajouter un e à la prononciation des mots qui commencent par les consonnes sc, sp, st. Ainsi ils disent esquelette, espatule, estatue, estatue, fièvre escarlatine, etc., pour squelette, spatule, statue, fièvre scarlatine. Cette prosthèse de l'e, qui a pour effet d'adoucir l'articulation de la consonne composée, en la dédoublant, augmente le mot d'une syllabe. Ainsi squelette a trois syllabes et esquelette en a quatre. Cette syllabe initiale es, formée par addition d'un e euphonique placé devant la consonne s, ne doit pas être confondue avec le préfixe es dont nous avons parlé précédemment (1). En effet, le préfixe es dérive du latin ex, tandis que la syllabe initiale es, dont nous nous occupons ici, provient de la prosthèse de l'e qui s'est joint à la consonne initiale s.

La prosthèse de l'e remonte au temps de la formation primitive et populaire de la langue française; c'est une règle générale à laquelle sont assujettis tous les anciens mots français dérivés de primitifs latins ou de toute autre langue étrangère qui commencent par la double consonne sc, sp, st. Voici des exemples:

<sup>(1)</sup> Voy. p. 52.

| <i>Sc</i> abellum | a donné en ancien | français escabeau; |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Sc</i> ientem  | _                 | <i>es</i> cient;   |
| Scala .           | -                 | <i>es</i> chelle ; |
| Scalarium         | -                 | • escalier;        |
| Scorpionem 5      | _                 | escorpion (1);     |
| <i>Sc</i> ribere  |                   | escrire;           |
| Scrinum .         | _                 | escrin ;           |
| Scutum .          | _<br>_<br>_       | escu ;             |
| Sparsus           | _                 | ėspars ;           |
| Spatha            | _                 | <i>es</i> pée ;    |
| Spathula          |                   | <i>e</i> spaule;   |
| Spatium .         |                   | espace;            |
| Species .         |                   | <i>es</i> pèce;    |
| Spelta .          |                   | espeautre;         |
| Sperare .         |                   | <i>es</i> pérer ;  |
| Spica .           |                   | <i>es</i> pi;      |
| Spina             | _                 | <i>es</i> pine ;   |
| <i>Sp</i> iritus  | •                 | <i>es</i> prit ;   |
| <b>Sp</b> issus   | •                 | espais;            |
| Sponsare          |                   | espouser;          |
| Sponsus           |                   | espoux;            |
| Sponsa .          |                   | espouse;           |
| Stabilis          | ****              | estable (2);       |

<sup>(1)</sup> Escorpion, serpent et guivre L'ont assailli

(Rutebeuf, t. I, p. 83.)

Escorpions est apeles porce que il laidit les mains de l'ome qui le prent.

(Brunetto Latini, li Livres dou tresor, p. 183.)

La cendre de vigne purge et guerit fistules en bref temps, et adoulcist la douleur des nerfz et remect à point ceulx qui sont contraits et avec l'huile guerist morsure de chiens et d'escorpions.

(Pierre des Crescens, le Bon Mesnaiger, liv. IV, ch. 1, 4540, fol. 37, verso.)

(2) E ore ai fait temple e à tun uès ù tu purras, si tes plaisirs est, habiter en sied estable parmanablement.

(Les Quatre livres des Rois, p. 259.)

| Stabilitatem -       |   | estableté (1);    |
|----------------------|---|-------------------|
| Stabulum             |   | estable (étable); |
| Stagnum .            |   | estang;           |
| Stannum              |   | estain;           |
| Statum               | _ | estat;            |
| Stella               |   | estoile;          |
| Sternuere            | _ | esternuer;        |
| Stomachus            |   | estomac;          |
| Strictus             | - | estroit;          |
| Stuba (bas latin)    | _ | estuve ;          |
| Stuppa               | - | estoupe;          |
| Stuppare (bas latin) | _ | estouper (2);     |
| Stuppare (Das laun)  | _ | estouper (2);     |

Quelques-uns de ces mots ont perdu l'e initial qu'ils avaient au temps de la formation primitive. Ainsi es-

Li François furent plus estable.

(Chronique rimée de Philippe Mouskes, v. 7105.)

Fortune, trop par es muable, Tu ne pues estre un jor estable, Nus ne se doit en toi fier.

(Le Roman de Brut, t. I, p. 92, v. 1965.)

Combien qu'ilz sont saiges, honnestes Et que leurs ditz sont veritables Et leurs enseignemens estables.

(La Vie et l'Histoire du Mauvais Riche, ancien Théâtre françois, édit. Jannet, t. III, p. 298.)

Qui en lui cuide estableté
Jou le tieng bien fol prové.

(Floire et Blanceflor, édit. Jannet, p. 93, v. 2261.)

(2) Les changements opérés dans la prononciation de plusieurs de ces mots leur ont fait subir une modification orthographique surtout depuis le XVIII° siècle. La consonne s de la première syllabe a été retranchée, et cette suppression est indiquée par l'accent aigu qui figure sur l'é initial.

A partir de la 3<sup>e</sup> édition du Dict. de l'Académie française (1740), l's de tous les mots dans lesquels cette lettre ne se prononce pas, a été supprimée. Par exemple, on lit écrire au lieu d'escrire, qui se trouvait dans les éditions précédentes.

corpion, estable, estableté sont devenus au XVI<sup>e</sup> siècle scorpion, stable, stabilité.

Il importe aussi de remarquer que, dès le XV° siècle et même avant cette époque (1), les mots dérivés du latin et commençant par la double consonne sc, sp, st, ont été, sous l'influence des savants, introduits dans notre langue, sans addition de l'e euphonique: par exemple sterilis a donné directement stérile, spectatorem, spectateur, etc. D'un autre côté, il est arrivé que certains mots de la même famille ont perdu l'e initial qu'ils possédaient à l'origine, tandis que le radical a conservé cette voyelle. Ainsi on a dit dans l'ancien français espèce, especial, especialement.

De totes cez choses avoit en ciel grant habondance, mais la poverteit n'i pooit-om atroveir; en terre habondevet ceste espèce, et si sorhabondevet, mais l'hom ne savoit mies cum grant préis il estoit. Cette espèce encuvit li Fils de Deu, et si dexendit por ceu qu'il à sun uès l'esleisit.

(Sermons de saint Bernard, p. 533.)

... Que vous le devant dit homage vueilliez receivoir per son procureur especial. (Année 1278; Rymer, Fædera, conventiones, litteræ, t. II, p. 122.)

Qu'il te garde e deffende de tous maulx, par especial de mourir en peschié mortel.

(Joinville.)

Vez-ci les cas especiaux.

(Roman de la Rose, t. II, p. 352, v. 11633.)

<sup>(1)</sup> Dous del soleire vendra..., La splandur de lui sicume lumière serad (Ancienne traduction de psaumes, XII° siècle) — Par iror est la splendors de saint Esprit fors esclose. (Livre de Job, p. 513.)

L'ung de ses especiaulx amis de court. (Le petit Jehan de Saintré, édit. Guichard, p. 239.)

Mais se vous sçavez qu'elle soit à mon dommaige, especiallement contre le saulvement de mon ame, veuillez moy oster le desir que j'en ay.

(Le Livre de l'internelle consolation, édit. Jannet, p. 91.)

La nouvelle de ceste bataille fust en brief temps partout sceue et especialement à la court du roi d'Angleterre.

(Le petit Jehan de Saintré, p. 173.)

Lors la reconforta au mieulx qu'elle peut, especialement qu'elle seroit tantost guérie.

(Ibid., p. 225.)

On a conservé espèce sans rien changer à la forme ancienne de ce mot; mais au XVIe siècle on a supprimé l'e initial des mots especial, especialement, et pour se rapprocher davantage du primitif latin, on a écrit spécial, spécialement.

Special, specialement. Veu principalement ou specialement qu'il, etc.

(Robert Estienne, Dic. fr.-latin, 1539). — Specialis, special, speciatim, specialement. (Ambrosii Calpini Dictionarium, 1534.)

Les faits de ce genre sont assez fréquents dans l'histoire des mots de notre langue. Citons encore esprit et spirituel. Ce dernier mot dans l'ancien français était précédé d'un e euphonique qu'il a perdu dans la langue moderne.

Soit sainz Johans martres en ayer les engeles, car cil si cum *esperitels* creatures conurent plus certement les *esperitels* signes de sa dévotion.

(Sermons de saint Bernard, p. 543.)

Ils chantoient un chant itel Cum s'il fussent esperitel.

(Roman de la Rose, t, I, p. 28, v. 666.)

Le proffit ou mérite de la personne n'est pas à estimer se il a souvent telles visitacions et consolacions espirituelles.

(Le Livre de l'internelle consolation, édit. Jannet, p. 74.)

... Et de gens de tous aultres estats, et religieuses espirituelles et temporelles.

(Le petit Jehan de Saintré, p. 274.)

On a dit esquelette pour squelette.

Monet enregistre ce mot sous les deux formes suivantes :

Esquelete, squelete, mot tiré du grec Σκελετος, qui veut dire desseché, aride: arefactus, aridus, exsuccus, a, um. Corps aride, Σκελετον σῶμα. Corpus aridum, arefactum, exsuccum. Esquelete, squelete, entière tissure des os decharnez et dessechez de l'animal, tenus sur pied, dans une chasse, pour remarquer la figure, assiette, liaison, et mouvement de chaque os, en détail. Crates ossea, Crates ossaria..... Tu me semble mieux une Esquelete qu'un homme vivant..... Pour tenir en pied et rendre mobile à tous sens l'esquelete, on luy passe par le crane et par les vertèbres du dos, une vergete de fer, tenant en haut et au bas de la chasse ou armoire.

(Monet, A brégé du parallèle des langues françoise et latine, 5° édit., 1635.)

Toutes les éditions du Dictionnaire de l'Académie française (1694 à 1835) portent squelette et donnent à ce mot le genre masculin.

Escadron, dérivé de l'italien squadrone, au XVI siècle s'écrivait scadron et escadron; mais la forme populaire escadron a prévalu et nous est restée.

La prosthèse de l'e qui précède la double consonne sc, sp, st, comme nous l'avons dit au commencement de ce paragraphe, est une forme primitive et populaire de notre langue. Cette prosthèse a été en usage tant que les mots dérivés du latin ou de toute autre langue étrangère sont devenus français par voie de transformation populaire. L'influence de cette habitude traditionnelle s'est manifestée sur la forme des mots de cette classe jusqu'au XVI siècle. En effet, depuis cette époque la prosthèse de l'e euphonique n'a plus été admise dans l'orthographe, et l'usage de cette forme populaire a été désormais sans influence sur l'écriture. On sait que c'est surtout depuis le XVIe siècle que lesmots nouveaux, formés par les savants, sont entrés dans notre langue sans addition d'un e euphonique et en commençant par la double consonne sc, sp, st. Mais le peuple, fidèle gardien des traditions du passé en fait de langage, conserve ses habitudes de prononciation et même les introduit dans les modifications qu'il fait subir aux mots nouveaux qui se forment autour de lui. Ainsi, l'homme du peuple dit escandale pour scandale. ajoutant un e initial à la forme savante et grammaticale de ce mot; de même cette voyelle initiale se rencontre dans esclandre, vieux mot, qui appartient à l'ancien fonds de la langue primitive et populaire et qui dérive de scandalum, sur le thème duquel les érudits du XVIº siècle ont calqué scandale.

Le peuple dit lévier pour évier; mettez cette assiette sur le lévier, au lieu de mettez cette assiette sur l'évier. Dans cette expression vicieuse et populaire, lévier pour évier (1), l'article représenté par l' devant la voyelle initiale du mot évier ne se trouvant point distingué du substantif auquel il est joint, a fini par être absorbé entièrement par ce substantif, de telle sorte que le peuple, en disant le lévier, emploie abusivement deux articles pour un, le l'évier. Une erreur du même genre se fait remarquer chez les gens du peuple dans l'emploi du mot hoquet. En effet, sans tenir aucun compte du h aspiré qui est au commencement de ce mot, et unissant l'article au substantif, le peuple a transformé le hoquet en l'oquet et en est venu à dire loquet pour hoquet : vous avez le loquet au lieu de vous avez le hoquet.

Il est remarquable que plusieurs des mots les plus usuels de la langue française se sont ainsi formés par la prosthèse de l'article qui s'est joint au substantif: tel est par exemple le mot lierre, venu de l'ancien français hierre, qui, lui-même, se tirait immédiatement du latin hedera. On a dit lierre pour l'hierre ou pour lierre. (B. Jullien, Cours supérieur de grammaire, p. 54.)

<sup>(1)</sup> Du latin aquarium, de aqua, en ancien français eve ou ewe.

En Rencesvals ad une eue courant.

<sup>(</sup>En Ronceveaux if est une eau courante.)

<sup>(</sup>Chanson de Roland, CLXVII, v. 2225, édit. Müller, p. 152.)

Dans le Roman de la Rose on rencontre les deux formes iaue et eve.

Parlant de Narcisse penché sur le bord de la fontaine, le poëte s'écrie : Vez quel dougor en l'iaue sent !

<sup>(</sup>Roman de la Rose, édit. Méon. t. III, p. 271, v. 20619.)

Car d'une sorce vient si haute L'eve, qu'el ne peut faire faute.

<sup>(</sup>Ibid., p. 274, v. 20690.)

La forme la plus ancienne de ce mot est edre.

Un edre sore sen cheue. (Un lierre sur sa tête.) (Fragment d'une homélie sur le prophète Jonas, IXº siècle.)

Au XVI<sup>e</sup> siècle on employait indistinctement hierre ou lierre.

Le chef environné de verdoyant *lierre*. (J. Du Bellay, II, 64.)

Sus donq' qu'un autel on m'appreste D'hierre à la racine velue. (Ibid., III, 42.)

... Un amitié molle et indiscrette en la quelle il advient ce qui se veoid au *lierre*, qu'il corrompt et ruyne la paroy qu'il accole.

(Montaigne, Essais, liv. III, ch. x.)

Philibert Morel, dans son Thesorus vocum omnium latinarum (1621), indique encore les deux formes hierre et lierre: « hedera, hierre ou lierre.—Hederaceus, cea, ceum, de lierre, ou fait d'hierre.—Hederosus, sa, sum, plein d'hierre ou de lierre, lierreux. »

Mais au temps de Vaugelas on ne se servait plus que de la forme lierre. « On a été longtemps que l'on disoit l'hierre pour le lierre, à cause que l'e et l'a de l'article masculin et du féminin se mangent, comme chacun sait, devant la voyelle du mot suivant; mais depuis on en a fait un seul mot lierre, et alors il a fallu lui donner un nouvel article et dire le lierre. » (Vaugelas, Remarques, t. III, p. 309.)

De même aureolus, de couleur d'or, donna d'abord

en ancien français oriol et avec l'article l'oriol dont on fit loriot, qui nous est resté.

C'estoit I dart dont li penon Erent de penes d'oriol.

(Tournoiement de l'Antéchrist, Reims, 1851, p. 52, cité par de Chevalet, Origine et formation de la langue française, t. II, p. 128.)

Pareillement, du latin uva dérive, par un diminutif uvette, le mot luette avec agglutination de l'article, l'uvette, luette. L'italien a la forme diminutive ugola pour uvola.

La quele uvule c'est la luette.

(H. de Mondeville, fo 18, verso, cité par Littré, Dict. de la langue française.)

Lendemain est le mot demain auquel on a ajouté successivement la préposition en et l'article le; ce qui a produit l'endemain, puis lendemain par agglutination de l'article l'. Au XII siècle on employait indistinctement endemain ou demain pour lendemain.

« L'endemain matin, cil de Azote truvèrent Dagon lur deu, ù adenz se giseit à terre, devant l'arche al alt Deu: sus le levèrent e à sun liu poserent. De rechief al demain truvèrent Dagon à terre, gisant devant l'arche; e les piedz le chief colpez li furent sur le suil. >

(Les Quatre livres des Rois, p. 17.)

• Cumque surrexissent diluculo Azotii altera die, ecce Dagon jacebat pronus in terra ante arcem Domini: et tulerunt Dagon, et restituerunt eum in locum suum. Rursumque mane die altera consurgentes invenerunt Dagon jacentem super faciem suam in terra coram arca Domini: caput autem Dagon et duæ palmæ manuum ejus abscissæ erant super limen.

On désignait autrefois sous le nom landit ou lendit

une foire qui se tenait depuis l'année 1444 dans la ville de Saint-Denis, et, avant cette époque, dans un lieu appelé Champ du landit, entre cette ville et la Chapelle; cette foire célèbre s'ouvrait le mercredi avant la Saint-Barnabé (11 juin) et durait plusieurs jours. Le mot lendit est formé par la prosthèse de l'article l' qui s'est joint au substantif endit, dérivé du bas latin indictum foire, feriæ indictæ.

Se aucun frepier achate aucun garnement quel qu'il soit, en foire voisine séant, c'est à savoir à Saint-Germain-des-Prez, à la Saint-Ladre, au *lendit* et à Saint-Denis.

(Estienne Boileau, Le livre des mestiers, p. 201.)

Il doit de chascune charrète ij den. de rouage, du char iiij den. où qu'il veit, fors au *lendit*; mès pour mener-lè au *lendit* ne à Saint-Germain-des-Prez, ne doit-il rien de rouage.

(Ibid., p. 295.)

L'article, par corruption, s'étant incorporé au mot, il a fallu, comme le fait observer Vaugelas (Remarques, t. III, p. 308), lui donner un nouvel article et dire le landit.

Dans le mot landier, chenet, la consonne initiale le est aussi un effet de la réunion de l'article au substantif. Ce mot dérive du bas latin anderius qui a donné, en ancien français, andier.

Une payelle, ung andier, chascune pièce doit un denier. (Cartulaire de Corbie, cité par Ducange, v° Anderius.)

Vray est que, en tyrant la broche de mon cors, je tumbe à terre près des landiers.

(Rabelais, Pantagruel, liv. III, ch. xiv.)

On a confondu également ensemble l'article arabe al et le substantif coran, lecture, leçon; kali, soude; kaïd, chef, juge; et on en a fait alcoran, alcali, alcade. (De Chevallet, t. II, p. 127 et 128.) On trouve algalife pour calife dans la changon de Roland.

Dist l'algalifes : « Mal nos avez baillit, Que li Franceis asmastes à ferir... (Chanson de Roland, XXXVI, v. 453, édit. Müller.)

La prosthèse de l'article qui s'est joint au mot luimême dans lierre, loriot, luette, lendemain, landit et landier est due à l'influence du langage populaire. De la prononciation, cet usage vicieux a passé dans l'écriture et a produit l'emploi abusif d'un double article. Nous disons le lierre, la luette, etc.; au moyen âge on disait d'une manière plus correcte l'ierre, l'uette, etc.

### 11. — De l'addition dans le corps du mot ou épenthèse.

Nous avons parlé précédemment de l'e euphonique placé devant les mots dérivés de primitifs latins ou de toute autre langue étrangère, commençant par la double consonne sc, sp, ou st, et nous avons indiqué quelle a été l'influence de cette forme primitive et populaire sur l'orthographe de notre langue. Occupons—nous maintenant de l'addition de lettre qui se fait dans le corps du mot.

Les gens du peuple, dans la prononciation de certains mots, introduisent une consonne étrangère au primitif; par exemple, ils disent:

> Espadron pour Espadon; Fratras — Fatras;

| <b>Arqued</b> uc | pour       | Aqueduc;     |
|------------------|------------|--------------|
| <b>Drès</b>      | ·          | Dès ;        |
| Usurfruit        |            | Usufruit;    |
| Usurfrutier      |            | Usufruitier; |
| Tendron          |            | Tendon;      |
| Arcajou          | <b>—</b> . | Acajou;      |
| Barc             |            | Bac;         |
| Brucoliques      |            | Bucoliques;  |
| Tartre           | _          | Tarte;       |
| Amb <i>l</i> e   | _          | Ambe;        |
| Vol <i>t</i> e   | -          | Vole;        |
| Linteau          | _          | Liteau, etc. |

C'est sans doute pour donner plus de vigueur, plus de consistance à la syllabe que le peuple y ajoute cette consonne parasite.

L'influence de ce mode de prononciation populaire a fait introduire dans l'orthographe de certains mots une consonne que le primitif ne contenait pas. Tels sont, par exemple, les mots trésor, perdrix, fronde, fanfreluche, dérivés de thesaurus, perdicem, funda, famfaluca (bas latin).

Voici les exemples qui se rattachent à ces mots :

#### Trésor.

E Samuel mustrad (montra) al pople quel servise il deust faire al rei, e en livre l'escrist, e en trésor le mist.

(Les quatre Livres des Rois, p. 35.)

Rois vous avez tresor d'or et d'argent Plus que nus rois n'ot onques, ce m'est vis, Si en devez donner plus largement. (Chanson attribuée à Quesnes de Bethune, XII<sup>o</sup> siècle.)

Thesaurus, trésor; thesauro, as, assembler pecunes, thesauriser (Epithoma vocabulorum à Guilelmo monacho de Villadei, 1529.)

Un thresor, thesaurus, un thresorier des guerres, quæstor. (Robert Estienne, Dict.-fr. latin, 1539.)

## PERDRIX.

Li reis de Israel vient à ost pour mei querre, qui sui cume une pulce u come une perdriz des munz.

(Les Quatre Livres des Rois, p. 105.)

Item, l'en doit quérir les perdris ès grans chaumes et yèbles et bruières, et environ les gerbes qui sont demourées aux champs, car là se paissent les perdris et les perdriaux du grain d'icelles gerbes.

(Le Menagier de Paris, t. II, p. 307.)

FRONDE.

(David) prist sun bastun al puin, e sa funde; e eslist cinc beles pierres de la rivière.

(Les Quatre Livres des Rois, p. 66.)

... Mist la (pierre) en la funde, e entur la turnad. (*Ibid.*, p. 67.)

Od (avec) fondes et od arbalestes Que il avoient totes prestes. (Roman de Brut, t. I, p. 147, v. 3087.)

> Croix est la perriere et la fonde Qui tout accravante et affonde, Car le sanc Dieu lui donne force.

(Le Tresor de Jehan de Meung à la suite du Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 357, v. 655.)

Et de fondes dont il fondoient.

(Guillaume Guiart, de la Branche aux royaux lignages, édit. Buchon, t. I, p. 111, v. 2359.)

Funda, une fonde.

(Epithoma vocabulorum, a Guilelmo monacho de Villadet, 1529.)

Funda, fundæ, une fonde a ruer pierres.

(Robert Estienne, Dictionarium seu latinæ linguæ thesaurus, Paris, 1531.)

Une fonde, funda. Qui use de fonde à se combatre, fundator, fundibularius.

(Ibid., Dictionnaire françois-latin, 1539.)

Funda, fonde.

(Ambrosii Calpini Dictionarium, Lyon, 1534.)

Je m'en allois souvent cueillir le houx Pour faire gluz à prendre oyseaux ramaiges Tous differens de chantz et de plumaiges.

Ou transnouoys les rivières profondes, Ou renforçoys sur le genouil les fondes. Puis d'en tirer droict et loing j'apprenoys Pour chasser loups, et abbatre des noys.

(Clément Marot, Opuscules, Eglogue au roi (François 141), sous les noms de Pan et Robin, 1539; édit. Auguis, t. I, p. 69.)

Vingt quatre de leur côté furent défaits, les autres tous mis en fuyte, tout nuds et sans armes, exceptés leurs frondes.

(Voyages de Loys de Bartheme, liv. II, p. 26, t. II, à la suite de la description de l'Afrique par Jean Léon, Lyon, 1556.)

Ils n'usent point de fondes en bataille, Ny d'arcs aussi, mais d'estoc et de taille. (Amyot, Hommes illustres, Theseus, 5.)

Une fonde, funda. (Jehan Thierry, Dictionnaire françois-latin, 1564.)

Ils (les anciens) dardoient (dans les combats) leurs piles de telle roideur que souvent ils en enfiloient deux boucliers et deux hommes armez, et les cousoient. Les coups de leurs fondes n'estoient pas moins certains et loingtains : Saxis globosis... funda, mare apertum incessantes...

(Montaigne, Essais, t. I, chap. xLVIII.)

... Des gens de cheval, des archers, des tireurs de fonde, des picquiers.

(Estienne de la Boëtie, la Menagerie de Xénophon, édit. Feugère, p. 133.)

Le mot fronde se trouve dans le Dictionnaire des rimes françoises publié à Paris, chez Jean Richer, en 1587.

Fonde, funda qui use de fonde à se combattre, funditor, fundibularius.

(Nicot, Trésor de la langue françoise tant ancienne que moderne, 1606.)

Funda, fundæ, une *fonde*, ou chose lui resemblant, comme une poche ou pochette, sachet ou bourse.

(Guillaume Morel, Thesorus vocum omnium latinarum, 1622.)

Monet, dans son Inventaire des deux langues latine et françoise, imprimé en 1636, ne se sert que du mot fonde et n'indique point fronde.

Fonde, enjin à jetter pierres, composé d'une poche de cordetes, en roseau, garnie de deux branches de corde, hæc funda. — Fonde de guerre à jetter bales de plomb et gros cailloux, dont usoient les insulaires dits Baleares, funda balearis, funda balearica. Fonde de cuir, scutalis funda... Coife, panier, poche de fonde, caveau de fonde à mettre la pierre, hæc scutula, fundæ scutula... Bras de fonde, fundæ habena. — Tireur de fonde, hic funditor, oris, hic fundibularius, rii.

Fonde ou fronde. Les anciens en avoient de fort grandes avec les quelles on laschoit de grosses pierres par une machine que l'on descendoit; ce qui enfonçoit les toits des maisons. Ce mot vient de «φενδον», funda.

(Borel, Thresor de recherches et antiquitez gauloises et francoises, 1655.) Nathanael Duez, dans son Dictionnaire italien-françois (Leide, 1660), aux mots fronda, frondola, mentionne les deux formes fonde ou fronde. Le même auteur, dans la seconde partie de son Dictionnaire, indique aussi fonde ou fronde, fondeur ou frondeur.

Fonde ou fronde, funda, les frondeurs à Paris, ou fondeurs, funditores, fundibularii.

(Philippe Labbe, les Etymologies françoises, 1661.)

Vaugelas, dans ses Remarques sur la langue françoise, publiées en 1647, dit en parlant du mot fronde: « Sans considérer l'étymologie de ce mot, qui vient du latin funda où il n'y a point d'r, il faut dire fronde et non pas fonde, l'usage le voulant ainsi et personne ne le prononçant autrement. C'est comme M. de Malherbe l'a toujours écrit, quoique M. Coeffeteau, et après lui un de nos meilleurs auteurs, dient toujours fonde. »

Lygdame cependant cet homme incomparable A lancer de la *fonde* un plomb inévitable, Et de qui le bras juste autant que furieux Frappoit toujours au but qu'avoient marqué ses yeux. (Brebeuf, *la Pharsale de Lucain*, liv. III, 1645.)

# Ménage (Dictionnaire étymologique) s'exprime ainsi :

Fronde de funda: par l'incertion de l'r comme en Frontevaux... Il n'y a guère plus de 80 ans qu'on prononçoit fonde; et M. Bochard a remarqué à la marge de son exemplaire de mes Origines Françoises de la première édition qu'en son enfance on se moquoit du petit peuple de Paris qui disoit fronde.

Parlant des troubles de la *Fronde*, le cardinal de Retz s'exprime en ces termes :

c Ces folies retomboient nécessairement sur la Fronde. Ce mot me remet dans la mémoire ce que j'avois oublié de vous expliquer... c'est son étymologie... Bachaumont s'advisa de dire un jour, en badinant, que le parlement faisoit comme les escoliers qui frondent dans les fossés de Paris, qui se séparent dès qu'ils voyent le lieutenant civil, et qui se rassemblent dès qu'il ne paroist plus. Ceste comparaison qui fut trouvée assez plaisante fut celebrée par les chansons, et elle refleurist particulièrement lorsque la paix estant faite entre le roi et le parlement, l'on trouva lieu de l'appliquer à la faction particulière de ceux qui ne s'estoient pas accommodés avec la cour.

(Mémoires du cardinal de Retz, dans la collection Michaud et Poujoulat, 3° série, t. I, p. 161.)

L'usage fait dire *fronde* au lieu de *fonde*, qui seroit, selon son origine, *funda*. Et si le verbe *fronder* n'est bien precieus, au moins il a couté bien cher à la France.

(La politesse de la langue françoise pour parler purement et écrire nettement, par M. Fr., prédicateur et aumonier du Roy, 4º édit. 1673, p. 46.)

Le père Chiflet, page 35 de sa Nouvelle et parfaite Grammaire françoise, publiée en 1680, fait la remarque suivante :

Fronde est meilleur que fonde, et de fronde on a dit frondeur.

La première édition du Dictionnaire de l'Académie française, publiée en 1694, donne seulement le mot france. Depuis cette époque l'orthographe de ce mot n'a plus varié.

Fonde pour fronde est encore usité dans le Berry. (Glossaire du centre de la France, par M. le comte Jaubert.)

# FANFRELUCHE.

On lit dans les gloses florentines :

« Famfaluca græce, bulla aquatica latine dicitur, » C'est une altération du grec  $\pi \circ \mu \phi \circ \lambda v \xi$ .

(Littré, Dic. de la langue fr.)

Ducange témoigne qu'on a dit dans la basse latinité famfaluca et famfoluca, et que ces mots sont tirés du saxon où ils signifient une chose de rien, une ordure.

Ele li dist tant de bellues, De truffes et de fanfelues, (Rutebeuf, édit. Jubinal, t. I, p. 295.)

Por Diex, seignor, prenés-i garde, Qui bien la vérité regarde, Des choses ici contenuës, Ce sunt trufles et fanfeluës. (Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 269, v. 20548.)

Fanfelues signifie ici railleries, bagatelles, niaiseries. Rabelais a intitulé le second chapitre de Gargantua les Fanfreluches antidotées, trouvées en ung monument antique.

Furetière (Dictionnaire universel, 1690) s'exprime ainsi:

Aujourd'hui le mot de fanfreluches, ou plustost de freluches se dit seulement de certains boutons à queue qui aboutissent à une petite houppe de soie. On appeloit autrefois freluque, un floquet de cheveux.

Fanfreluche, s. f. terme bas, qui se dit par mépris en parlant d'un ornement vain, frivole et de peu de valeur.

(Dic. de l'Ac. fr., 1rº édit. 1694.)

Les gens du peuple, en prononçant les mots dans lesquels se trouve la syllabe nie, ajoutent un g devant la consonne n, ce qui communique à cette syllabe une articulation fortement nasale. Ainsi ils disent :

| Meu <i>gn</i> ier   | au lieu de | meunier;        |
|---------------------|------------|-----------------|
| Jardi <i>gn</i> ier |            | jardinier;      |
| Pa <i>gn</i> ier    | _          | panier;         |
| Pru <i>gn</i> ier   | _          | prunier;        |
| Der <i>gn</i> ier   | <u> </u>   | dernier;        |
| Calom <i>gn</i> ier |            | calomnier;      |
| Meugnière           | _          | meunière;       |
| Ma <i>gn</i> ière   | _          | manière ;       |
| Lagnière            | <u>·</u>   | lanière;        |
| Pépi <i>gn</i> ière | _          | pépinière, etc. |

De même le peuple prononce gnièce pour nièce, moigneau pour moineau, ugnion pour union.

Ge g, placé devant la consonne n dans la prononciation populaire des mots ci-dessus, est un souvenir des habitudes traditionnelles de notre ancienne langue. Cette addition d'un g devant la consonne n remonte au temps de la formation primitive et populaire de notre idiome (1). C'est par suite de cette tendance naturelle que les primitifs latins, dans lesquels on voit figurer nea, nio, nia, sont devenus français en revêtant la forme gne; ainsi:

| a produit | vi <i>gne</i> ;             |
|-----------|-----------------------------|
|           | li <i>gne</i> ;             |
|           | tei <i>gne</i> ;            |
|           | châtaigne d'où châtaignier; |
|           |                             |

<sup>(1)</sup> Guessard, Examen critique des variations du langage français; Bibliothèque de l'école des chartes, 2º série, t. II, p. 209.

Balneare (bas latin) baigner; Seniorem seigneur; Unionem oignon; Montania (bas latin) montagne; Campania (bas latin) champagne ou campagne; Hernia her*qne*; Testimoniare (bas latin) témoigner; Teneat qu'il tieigne; Veniat qu'il viegne; Adveniat qu'il aviegne, etc.

Oignon dérive du latin rustique unio, unionem, qui, comme nous l'apprend Columelle, se disait pour désigner une sorte d'oignon:

Pompeianam, vel Ascaloniam capam, vel etiam Marsicam simplicem, quam vocant *unionem* rustici, eligito.

(Columellæ de Re rustica, lib. XII, cap. x.)

Dans le cartulaire de l'abbaye de Jumiège, on trouve onio, signifiant oignon:

Monachi habebant tollonium omnium olerum, porrorum, alliorum ut onionum, omniumque herbarum.
 (Ducange, vo Onio.)

Au moyen âge, on se servait indistinctement des deux formes oignon et ongnon.

A jour de poisson, quant les pois sont cuis, l'en doit avoir oignons qui aient autant cuit comme les pois en un pot et le lart en autre pot... l'en doit mettre à part ses ongnons mincés en un autre pot et de l'eaue des oignons servir et mettre dedens les pois en paissant.

(Le Menagier de Paris, t. II, pages 135 et 136.)

Mais au XVIe siècle on ne rencontre plus que la forme oignon.

Hergne ou hargne s'est dit dans l'ancien français pour hernie.

Hergne, hernia.

(Robert Estienne, Dic. fr.-lat., 1539.)

Hernia, Hargne, rompeure, greveure.

(Guillaume Morel, Thesorus vocum omnium latinarum, 1622.)

Hergne, grevure, rupture de la tunique contenant les intestins et cheute d'iceux, hernia.

Hergnieux, grévé, rompu de la façon susdite, herniosus. (Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Nathanael Dues (Dictionnaire italien-françois, 2° partie, 1659) écrit Hargne, hergne ou hernie.

Herne ou hergne (l'h s'aspire) descente de boyau. Il est sujet à la hergne, il est incommodé de la hergne.

(Dictionnaire de l'Académie françoise, 1re édition, 1694.)

Hernie ou hergne... être sujet à la hergne, être incommodé d'une hergne, d'une hernie.

(Même Dictionnaire, 2º édit., 1718; 3º édit., 1740.)

Hernie... être sujet à la hernie, être incommodé d'une hernie.

(Même Dictionnaire, 4e édition, 1762.)

Ce n'est que vers le milieu du XVIIIe siècle que le mot hergne a disparu entièrement de la langue écrite et parlée et a été remplacé par le mot hernie calqué sur le latin hernie.

Citons les passages suivants qui sont relatifs aux formes primitives tiegne et viegne:

Et jou prie, fait l'empereris, à monsigneur l'empereour, si comme à mon droict avoué, que il me tiegne à droict. — Dame

jou voel volentiers fait li cuens, que il a vous droict tiegne et la vostre baillie poés vous ravoir à moi por assés petit:

(Henri de Valenciennes, continuation de l'histoire de la conquête de Constantinople, xxII, édition publiée par Paulin, Paris p. 208.)

Esclas s'en vint droit à Salembrie pour sa feme; illuec la trova: si li dist que il veut qu'ele s'en viengne à Constantinoble.

(Henri de Valenciennes, XII, p. 188.)

Et caseune partie se tiegne à chou que il en diront. (*Ibid.*, xvii; p. 197.)

Fil, fait il... ge veil que tu i veingnes.

(Roman des sept sages de Rome, publié par Leroux de Lincy, p. 30.)

Fai tost, ainçois (avant) que autre gent viengnent. (Ibid., p. 32.)

Viengne qu'aviegne, or y venés, Li huis vous sera deffremés.

(Li Romans dou chastelain de Coucy et de la dame de Fayel, p. 77, v. 2311.)

Or aviegne qu'avenir peut.

(Ibid., p. 90, 2700.)

Quant en la salle tu entres Chascuns s'en contre lui leves, Moult le *bienviegnent* et fessient.

(Ibid., v. 11.)

Dans l'ancien français, la forme du présent du subjonctif de *prendre* était *preigne*.

Puisque merci ne m'i daigne valoir. Ne sai où nul confort preigne.

(Chanson du châtelain de Coucy, p. 43.)

Cuidez-vos or que la croix *preingne*Et que je m'en voize outre meir.
(Rutebeuf, t. I, p. 127.)

Les formes anciennes tiegne, preigne, viegne ont été en usage jusque vers la fin du XVI<sup>e</sup> siècle, et même Vau-gelas nous apprend que de son temps on disait encore preigne et viegne à la cour de Louis XIV.

« C'est une faute familière aux courtisans, hommes et femmes, de dire preigne pour prenne, comme il faut qu'il preigne patience, au lieu de dire qu'il prenne; et vieigne pour vienne, comme il faut qu'il vieigne luy-mesme au lieu de dire qu'il vienne.»

(Remarques sur la langue françoise, t. I, p. 231.)

Patru, dans ses notes sur les Remarques de Vaugelas, s'exprime ainsi :

• Il n'y a plus que le bas peuple qui dise vieigne pour vienne; mais beaucoup de femmes disent encore preigne pour prenne. M. Chapelain appelle cette faute barbare: on doit prendre soin de l'éviter.

Ce mode de prononciation n'existe plus, le peuple et les gens du monde prononcent également vienne et prenne.

Occupons – nous maintenant des mots quincaille, quincailler, quincaillerie que le peuple prononce clin-caille, clincailler, clincaillerie (1).

<sup>(1)</sup> Ces mots, de même que elinquant, paraissent dériver d'un radical qui se retrouve dans les idiomes germaniques. En allemand, klingen, en hollandais, klinken, en anglais, to elink signifient rendre un son, sonner, tinter.

L'orthographe de ces mots a varié. Du XVe siècle au XVIIe siècle, on trouve ces mots écrits sous les formes quincaille, quinquaille, quincaillerie, quinquaillerie, quinquailler.

Et tout cela ne suffiroit, s'ils n'y entremeloyent quelques triolets, virelais, rondeaux, balades et autre telle espèce de vieille quinquaille rouillée.

(Les dialogues de Jaques Tahureau, 1583, fol. 12, verso.)

Ce sont les statutz et ordonnances faictes et advisées sur le fait dudict mestier de vannier et *quincaillier* de la ville de Paris.

(Ordonnance du 24 juin 1467, dans la collection des ordonnances des rois de France, t. XVI, p. 596.)

... Et plusieurs autres choses appartenantes au fait de quincaillerie.

(Même ordonnance, p. 598.)

Quinqualier, un quinqualier, frivolarius. (Robert Estienne, Dict. fr.-latin, 1539.)

Les maistres jurez du mestier de vannier et quinquaillier de nostre ville de Paris...

(Ordonnance du mois de septembre 1561, sur le métier de vannier et quinquaillier, dans la collection des édits et ordonnances, par Fontanon, t. I, p. 1120.)

Un quinqualier, frivolarius (quasi quisquiliarius à quisquiliis.)

(Jehan Thierry, Dictionnaire françois-latin, 1564. — Nicot, Thrésor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606.)

Quinquaillier, vendeur de menue mercerie de fer, levis ferrarius propola; minutæ ferrariæ propola. — Quinquaillerie, mercerie légère de fer, minutula merx ferraria. Quinquaillerie, trafic de légère mercerie de fer, levior mercatura ferraria.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Vers le milieu du XVII<sup>o</sup> siècle et postérieurement, on rencontre ces mots écrits sous les formes quinquaille, quincaille et clincaille, quinquaillerie, quincaillerie et clincaillerie, quinquaillier, quincaillie et clincaillier.

Quinquaille et clinquaille, mercantia di minuto ferro. — Quinquillerie et clinquaillerie, ogni sorte di mercantie di rame, ferro, latta, etc. — Quinquaillier et clinquaillier, un merciaiuolo di ferramenti, mercante di minuto ferro, etc.

(Natanael Duez, Dictionnaire italien-françois, 2° partie, 1659.)

Quinquaillier, minutæ mercis ferrariæ propola.

(Charles Pajot, Dictionnaire nouveau françois-latin, 1669.)

Quincaille, menue marchandise de fer ou de cuivre, etc. — Quincaillerie, marchandise de quincaille. — Quincallier, ière, marchand qui vend de la quincaille ou qui la fabrique. Le peuple les appelle abusivement clincailliers. Le titre qu'ils. prennent par escrit est de marchands quincailliers.

(Furetière, Dictionnaire universel, 1690.)

Clincaille ou quincaille, s. f. Toute sorte d'ustensiles, d'instruments et d'armes de fer, comme lames d'espée, couteaux, ciseaux, besches, hoyaux, etc., faire marchandise de clinquaille.

Quelques-uns appellent figurement et par mepris de la monnoye de cuivre, comme sont les sous, les liards, les doubles, de la clincaille. Voilà bien de la clincaille. Se charger de chincaille.

Clincaillier ou quincaillier, ière, s. f., vendeur de clincaille. Une boutique de clincaillier, riche clincaillier.

Quinquaillerie. s. f. collectif. Divers ouvrages de fer, de cuivre, etc., comme chaisnons, serrures, clefs, vis, cadenats, serpes, couteaux, etc.

(Dictionnaire de l'Académie française, 1re édit. 1694.)

La seconde édition du Dictionnaire de l'Académie française, publiée en 1718, enregistre aussi clincaille,

clincaillerie, quinquaillerie, clinquaillier et quinquaillier.

Le même Dictionnaire, dans sa 3° édition, publiée en 1740, insère seulement les mots clincaille, clincaillerie, clincaillerie, et aux mots quinquaille, quinquaillerie et quinquailler, le Dictionnaire renvoie aux articles clincaille, clincaillerie et clincailler.

Mais à partir de la 4° édition, publiée en 1762, on ne voit plus figurer dans le Dictionnaire de l'Académie que les mots quincaille, quincaillerie, quincaillier, et l'orthographe de ces mots a été définitivement fixée.

Ainsi que l'indique l'historique des mots qui précèdent, les formes populaires clincaille, clincaillerie et clincaillier ont eu leur période de prépondérance orthographique vers le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle, mais cette influence de la prononciation populaire sur l'orthographe de ces mots a bientôt cessé; on a abandonné promptement la forme populaire dans l'écriture pour revenir à la forme grammaticale, et les mots quincaille, quincaillerie, quincaillier ont reparu dans le Dictionnaire, où désormais ils figurent exclusivement.

# CHAPITRE IV.

#### DES SOUSTRACTIONS DE LETTRES.

§ Ier. - De la soustraction de l'e médial.

Il est un point qui se rattache essentiellement au sujet de cette étude et sur lequel nous devons appeler l'attention du lecteur, c'est le mode de prononciation de l'e muet dans le langage populaire et l'influence que cette prononciation a exercée sur l'orthographe de certains mots.

Une tendance habituelle à resserrer les mots se fait surtout remarquer dans le langage populaire. Les formes contractes y dominent et s'y multiplient.

Préférant la brièveté à la pureté de la prononciation, l'homme du peuple répugne à employer dans son langage les syllabes molles et trainantes; aussi les retranche-t-il presque toutes de la prononciation. Par exemple, quand une syllabe placée au milieu d'un mot est composée d'une consonne et d'un e muet, les gens du peuple ne prononcent pas cette voyelle; ils joignent la consonne à la syllabe précédente et forment avec elle, dans la prononciation, une seule et même syllabe; de sorte qu'il y a une syllabe de moins dans le mot qui est prononcé de cette manière. Ainsi le peuple dit purté pour pureté, surté pour sûreté, saintté pour sainteté, vilté pour vileté, médeine pour médecine, etc.

Chez les gens du peuple, ce mode de prononciation remonte au temps du français primitif et a sa cause dans le système de formation populaire de notre langue. Dès l'origine, on a dit purté (1), durté (2), sainté (3), vilté (4), de même que fierté (5), cherté (6),

(Sermons de saint Bernard, p. 528).

(2) Trop avez vilain cuer, que ne vos prent pitiez De ceste lasse dame qi tant a de durtez.

(Chanson des Saxons, t. II, p. 155,)

Les durtez que la royne Blanche fist à la royne Marguerite, furent tiex que la royne Blanche ne vouloit soufrir à son pooir que ses filz feust en la compagnie sa femme.

(Joinville, p. 217.)

(3) O naissance plaine de sainteit, honoraule al munde, amiaule as hommes...

(Sermon de saint Bernard, p. 530.)

(4) A grant honte la fin traitier
Qu'il comandait au panetier
Que del pain ces chiens fust peue (repue)
Trop fust en gent villeit tenue.

(Dolopatos, p. 275.)

Ains serez en vilté tenue (Roman de la Manekine, publié par Francisque Michel, v. 423,)

> Dame de charité Qui par humilité Portas nostre salu, Qui toz nos a geté De duel, de vilté Et d'enferne palu; Dame, je te salu!

(Rutebeuf, le Miracle de Théophile, t. II, p. 98.)

(5) Li quens Rollant est de tant grant fiertet Ja n'ert vencut pur nul hume carnel.

(Chanson de Roland, CLXII, édit. Müller, p. 146, v. 2152.)

(6) Por ce avint si grans chiertis en l'ost, que tantost que la Pasque su venue un bues valoit en l'ost quatre-vins livres.

(Joinville, p. 104.)

<sup>(</sup>i) Car ne m'est digne chose ke li créeres (créateur) de purteit entreit en teil lien.

santé (1), clarté ou clairté (2), bonté (3), chrestienté (4), en empruntant au latin les mots puritatem, duritatem, sanctitatem, vilitatem, feritatem, caritatem, sanitatem, claritatem, bonitatem, christinatem (5).

(i) Tu désires par aventure la santeit.

(Sermons de saint Bernard, cités dans Roquefort, Glossaire de la langue romane, vo santeit.)

(2) Li clarteiz de Deu vint entor luy par defuers, dont il ancor ne pooit estre enlumineiz par dedenz.

(Sermons de saint Bernard, p. 555.)

Retrowange novelle
Dirai et boue et belle
De la virge pucelle
Ke meire est et ancelle
Celui qui de sa chair belle
Nos ait raicheteit
Et qui trestous nos apelle
A sa grant clairteit.

(Jacques de Cambray.)

(3) La feme à son baron ne porte loiauté
Et li homs à sa feme ne amor ne bonté.

(Rutebeuf, t. J, p. 243.)

(4) Iço vus mandet Carlemagnes li ber :
Que recevez seinte chrestientet.

(Chanson de Roland, XXXIV, édit Müller, p. 26, v. 430.)

(5) Dans ces mots latins l'accent tonique porte sur la syllabe ta, et la voyelle i qui précède immédiatement cette syllabe est brève; or, en passant en français les mots latins précités ont perdu leur voyelle brève immédiatement placée devant la syllabe tonique. Ainsi, puritatem perdant sa voyelle brève i a donné en français d'origine populaire purté, duritatem, durté, etc. — Le fait relatif à la suppression de la voyelle brève qui précède immédiatement la syllabe tonique est important à rappeler, car il s'applique non-seulement à la suppression de la voyelle brève i dans le cas que nous venons d'indiquer, mais encore à la suppression de toute autre voyelle brève placée devant la syllabe tonique. Ainsi l'on peut tenir pour règle générale que s la voyelle brève qui précède immédiatement la syllabe

D'après l'orthographe, on écrit clarté, chrétienté, fierté, cherté. Mais pourquoi n'écrit-on pas clareté, chretieneté, fiereté, chereté avec un e muet, de même que l'on écrit pureté, dureté, sûreté, vileté, puisque tous ces mots dérivent de claritatem, christinitatem, feritatem, caritatem, puritatem, duritatem, securitatem, vilitatem, dont les finales latines sont identiques? C'est que les mots clarté, chrétienté, fierté, cherté, depuis l'origine de la langue, ont conservé leur forme contracte et populaire, tandis que pureté, dureté, sûreté, vileté sont des formes refaites sous l'influence des savants qui, dans les mots originaires purté, durté, seurté, vilté ont intercalé un e muet pour représenter l'i bref du pri-

tonique est toujours retranchée dans les mots latins passés en français par voie de formation populaire. Donnons quelques exemples :

| Separare { a procais pular | oduit en fran-<br>d'origine po-<br>ire | sevrer; { refa<br>van<br>lati | it par les sa<br>ts sur le thèm<br>n, il a donné | séparer.     |
|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Liberare.                  | <del></del>                            | livrer.                       |                                                  | libėrer.     |
| Operare.                   |                                        | ouvrer.                       | -                                                | opėrer.      |
| Recuperare.                |                                        | recouvrer.                    |                                                  | rėcupėrer.   |
| Blasphemare                | _                                      | blâmer.                       |                                                  | blasphémer.  |
| Capitale                   | _ 、                                    | cheptel.                      | _                                                | capital.     |
| Hospitale                  | _                                      | hôtel                         | _                                                | hôpital.     |
| Masticare                  |                                        | mâc <b>her</b> .              | -                                                | mastiquer.   |
| Navigare                   |                                        | nager                         | -                                                | naviguer.    |
| Comitatus                  |                                        | comté.                        |                                                  | comité.      |
| Revendicare                | -                                      | revenger                      |                                                  | revendiquer. |
| Pectorale.                 | <b>—</b> . , ,                         | poitrail.                     | <del></del>                                      | pectoral.    |
| Circulare.                 |                                        | cercler.                      | ***                                              | circuler.    |
| Cartularius.               |                                        | chartrier.                    |                                                  | cartulaire.  |
| Simulare.                  | -                                      | sembler.                      | _                                                | simuler.     |

Pour plus de détails, voyez Étude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française, par Gaston Paris. 1862, in-8°.

mitif (1); mais dès le XIVe siècle, les mots de cette classe refaits par les savants et les mots nouveaux introduits dans la langue y sont entrés en conservant l'i de leur primitif latin. Ainsi, par exemple, fidelitatem, qui en français d'origine avait donné fealté, feelté (2), est devenu, sous sa forme nouvelle, fidélité, et calamitatem, sans passer par l'intermédiaire de l'ancien français, a

Avec lui furent ses amis Qui li ont mecine donée Par quoi sa force a recovrée.

Roman du Renart, t. I'r, p. 260, v. 7020.

On trouve aussi dans l'ancien français les formes medciner, meciner pour médeciner.

Mar querroit mire, que tost l'a meciné.

(Huon de Bordeaux, chanson de geste, publiée par Guessard et Grandmaison, p. 172, v. 5770.)

(2) Quant Normanz virent ke li dus A tuz alout si el desus De paiz tenir mistrent ostages, Féellez firent è homages.

Roman de Rou, t. II, p. 44 et 45, v. 937,)

Si se jurent feaute A poster tres dont en avant Et lors se vont entrebaisant.

(Chronique rimée de Philippe Mouskes, v. 16215.)

Car je sçay par quelle raison Tu seras mis à guérison : Je te donneray feaulté, Se tu te tiens à loyaulté.

(Roman de la Rose, édit. de Lenglet Dufresnoy, t. I, p. 164, v. 2061.)

<sup>(1)</sup> Le même fait s'est produit à l'égard du mot médecine. Par suppression de l'i bref de medicina on avait dit en français primitif medcine, mecine.

servi à former directement, en calquant le latin, notre mot calamité.

L'orthographe des noms propres sert particulièrement à établir la preuve du mode de prononciation populaire qui consiste à supprimer l'e muet au milieu des mots.

Ainsi, par exemple, dans les noms propres qui suivent, on trouve le même nom orthographié d'une manière différente. L'une présente ce nom écrit conformément à la prononciation populaire, l'autre conformément à l'orthographe correcte.

| Forme populaire. |   | Forme grammaticale. |
|------------------|---|---------------------|
| Bibron.          | - | Biberon.            |
| Bonville.        |   | Bonneville.         |
| Bourlier.        |   | Bourrelier.         |
| Brisbarre.       | - | Brissebarre.        |
| Carlet.          | _ | Carrelet.           |
| Chaplain.        | _ | Chapelain.          |
| Cha pron.        | _ | Chaperon.           |
| Coup-vent.       | _ | Coupevent.          |
| Glée.            |   | Gelée.              |
| Goblet           | _ | Gobelet.            |
| Plé.             |   | Pelé.               |
| Plisson.         |   | Pelisson.           |
| Peltier.         |   | Pelletier.          |
| Lepeltier.       |   | Lepelletier.        |
| Pluche           | _ | Peluche.            |
| Sautreau.        |   | Sautereau, etc.     |

Les noms de la première colonne écrits avec retranchement de l'e muet médial représentent exactement le son. C'est le mot tel que le peuple l'a prononcé autrefois et le prononce aujourd'hui.

L'influence de la prononciation populaire touchant le retranchement de l'e muet au milieu des mots s'est manifestée d'une manière sensible sur l'orthographe de notre langue. En effet, c'est à ce mode de prononciation, à ce penchant naturel et traditionnel du langage du peuple pour les contractions qu'il faut attribuer le changement qui s'est opéré dans l'orthographe de certains mots par la suppression de l'e muet médial qu'ils possédaient autrefois. Tels sont, par exemple, les mots esprit, soupçon, soupçonneux, soupconner, larcin, serment, dernier, mairie, courtage, courtier, chaudron, chaudronnier, tocsin, que l'on écrivait dans l'ancien français esperit, souspeçon, souspeçonneur, souspeçonner, larrecin, serrement, derrenier, mairerie, courretage, courratier ou courretier, chauderon, chauderonnier, toquesin.

Voici les exemples qui se rattachent à ces divers mots:

Esprit. — Au XVIe siècle l'orthographe de ce mot était encore incertaine. Clément Marot écrit esprit et esperit. Dans le Temple de Cupido, il emploie l'une et l'autre forme:

Semblablement mes soupirs et mes cris, Mon doux parler, et mes humbles *esprits*, N'eurent pouvoir d'amolir le sien cueur, Qui contre moy lors demeura vainqueur.

Pour gouverner les esperits loyaulx, Et résider ez domaines royaulx.

(Opuscules, Temple de Cupido, édit. Auguis, t. I, p. 10 et 11.)

Car l'on ne peut l'esperit confiner, Soubs nulle loy ni son vouloir muer.

(Chanson sur la bataille de Pavie, composée par François Ier, pendant sa captivité à Madrid (1525); Leroux de Lincy, Recueil de chants historiques français, t. II, p. 95.)

Robert Estienne (Dictionnaire français-latin, 1539) et Jehan Thierry (Dictionnaire françois latin, 1564) enregistrent esperit et esprit; mais dans les exemples que citent ces lexicographes, ils emploient seulement esprit. — Amyot, Ronsard, Montaigne écrivent toujours esprit.

Soupçon, Soupçonneux, Soupçonner.

Il n'en ert mie en soupeçon. (Roman du Renart, édit. Méon, t. Ier, p. 32, v. 842.)

> Cil qui la glose li devoit, Fère entendre de la leçon. L'a mise en male soupeçon.

(Rutebeuf, Li diz de frère Denize, édit. Jubinal, t. 1, p. 263.)

... Et se il avient que aucuns serjans qui soit mis pour garder ce bos, soit soupessoneux par ecrit de prudhomme de mal faire je ou mi hoir... mueront ce serjant.

(Charte de 1240, Ducange, vo Suspiciosus.)

... Et que les ennemis troublés et espouvantés de ton secours ne puissent avoir aucun regart, presumpcion ou souspeçon de mal à l'encontre de moi.

(Le Menagier de Paris, t. Ier, p. 12.)

Fuiez compagnie soupeçonneuse, et jamais femme soupeçonneuse ne approchiez.

(Ib., p. 15.)

Robert Estienne (Dictionnaire français-latin, 1535) enregistre souspeçon, souspeçonner, souspeconneux.

Ce continuel souspeçon qui met le prince en double de tout le monde, luy doibt servir d'un merveilleux torment.

(Montaigne, Essais, liv. I, chap. xxIII.)

Je suis peu desfiant et souspeçonneux de ma nature. (Id., liv. III, ch. xII.)

Vous avez juré aux dieux d'ainsi vous maintenir; il sembleroit que je voulsisse (voulusse) souspeçonner et recriminer de ne croire pas qu'il y en aye.

(Id., même chapitre)

Jean Lesevre (Dictionnaire des rimes françoises, Paris, 1587) écrit soupçon, soupçonneux, soupçonner. Mais ce n'est qu'au XVII siècle que l'orthographe de ces mots a été fixée. Monet, qui dans son Inventaire des deux langues françoise et latine (Lyon, 1636) écrit : soupçonneux, soupçonner, soupçon, mentionne encore soupeçon, soupeçonner.

### LARCIN.

... Se alquens est apeled de larecin u de roberie. (Lois de Guillaume le Conquérant, § 1v.)

Si larecin est troved en qui terre que ceo seit. (Ibid., § xxx1.)

De ma terre suys degittiez (chassé) par larecin. (Sermons de saint Bernard, p. 524.)

Avarice a sept bouches: la premiere si est larrecin... Larrecin est quant une personne injustement et de nuit prent aucune chose sans le sceu et contre la voulenté de celui à qui la chose est.

(Le Menagier de Paris, t. I, p. 45.)

Car ce seroit grand *larrecin*D'avoir les biens à son voisin
Par tricherie et par cautelle.

(Moralité nouvelle de charité; ancien Théâtre français, édit. Jannet, t. III, p. 363.)

Il (Panurge) avoit soixante et trois manières d'en treuver (de l'argent) toujours à son besoing; dont la plus honorable et la plus commune estoit par façon de *larrecin* furtivement faict.

(Rabelais, Pantagruel, liv. II, ch. xvi.)

Que le larron soit condamné en amende pour le larrecin, qu'il soit meiné prisonnier s'il est treuvé sur le faict.

(Œuvres de la Boëtie, édit. Feugère, La Menagerie de Xénophon, p. 219.)

Il n'estoit rien, selon leur coustume (des Lacédémoniens), où il leur allast plus de la réputation, ny de quoy ils eussent à souffrir plus de blasme et de honte que d'estre surprins en larrecin.

(Montaigne, Essais, liv. II, ch. xxxII.)

Au XVI<sup>e</sup> siècle, on trouve quelques exemples de ce mot écrit *larcin*.

... tu aurois peu apprendre Que les larcins d'amour veulent estre cachez. (Desportes, Diverses amours, Contre une nuit trop claire.)

Mais ce n'est qu'au XVII siècle que l'orthographe de larcin a été définitivement adoptée.

SERMENT.

Il font maint mauvès serement. (Rutebeuf, t. I, p. 223.)

Et facent sairement qu'ils s'entremetront de tote lor vertu et à tote lor aide, à cax que il desfent.

(Le conseil de Pierre De Fontaines, édit. Marnier, p. 62.)

Et s'il les devoit ravoir par son serement.

(Ibid., p. 127.)

Et s'il n'i a seirement.

(Ibid., p. 186.)

Li sairement que li amiral devoient faire au roy furent devisié et furent tel, que se il ne tenoient au roy les convenances, que il fussent aussi honni comme cil qui par son péchié aloit en pélerinaige à Mahomet, à Maques, sa teste descouverte.

(Joinville, p. 127.)

Il le feront à savoir au mestre toutes les fois que il le sauront et par leur serement.

(Estienne Boileau, Livre des mestiers, p. 108.)

Et feroit le serement desus dit.

(Ibid., p. 420.)

A no dame devons et foy et serrement.

(Hugues Capet, Chanson de geste, publiée par le marquis de Lagrange, p. 33, v. 856.)

... Seremens illicites et reprouvez.

(Ordonnance de Charles V contre les blasphémateurs, 14 oct. 1464, t. XIV, p. 499.)

Sur lesquelles choses le dict chevalier promectra et jurera ès mains du souverain sur sa foy et serement et sur son honneur.

(Institution et statuts de l'ordre de Sant-Michel, 1er août 1469; t. XVII, p. 251.

Ce n'est que depuis le XVIe siècle que l'on écrit serment sans e muet médial.

DERNIER.

Si va demander à sa femme qui estoit ce beau fils, le derenier en reng de leurs enfans.

(Les cent nouvelles nouvelles, xixe siècle.)

Dernier, dit Nicot (Thrésor de la langue françoise, Paris, 1606), est fait par syncope de ce mot derrenier usité non seulement par les anciens François, mais par les modernes comme se peut veoir la missive de l'admiral de Bryon escrite au roy François (Ier) détenu à Madrid.

#### MAIRIE.

Pour les grands complaintes et clameurs que eues avons des griefs et oppressions qui ou temps passé ont esté faits à nostre peuple, des personnes qui ont tenu à ferme les prevostez, maireries et jugeries de nostre royaume, nous voulans eschever telles choses et en relever nostre peuple, nous avons ordonné et ordonnons que doresenavant toutes les dictes prevostez, maireries et jugeries soient baillez en garde, etc.

(Ordonnance du roi Charles VI du 25 mai 1413, pour la police générale du royaume, t. X, p. 114.)

Nicot (Thrésor de la langue françoise, Paris, 1606) appelle mairerie l'office du maire, comme si l'on disait majoratus.

« Et ores le ressort et estendue de la justice de tel office tout ainsi qu'on dit la prevosté de Paris s'étend à tel et tel lieu. Ainsi dit-on la mairerie de tel lieu est vacante et la mairerie d'icelui lieu est en ceste signification adjoustoit-on ce mot justice disant la mairerie et justice de Gastius Duchenoy.»

Monet (Inventaire des deux langues françoise et latine, Lyon, 1636) indique les deux formes mairie et mairerie.

Ménage (Observations sur la langue françoise, 2° édition, 1675, p. 269) s'exprime ainsi :

« On dit présentement par contraction, mairie, comme on dit chanoinrie, et non pas chanoinerie. Et il y a déjà longtemps qu'on dit mairie: car ce mot se trouve dans les lettres de Louis XI pour l'établissement de la maison de ville d'Angers, qui sont de l'année 1474. »

La prononciation actuelle du mot mairrie (pour mairrie), qui se trouve dans la bouche des gens du peuple, s'explique par la tendance de ces derniers à supprimer l'e muet médial (1).

COURTAGE.

Sept cenz livres tournois de rente perpétuel... sus les profiz et en la recepte de nostre vicontée de l'yaue de Roen, en restor des deuz parz du quart du courratage de foires de Champaigne.

(Charte de l'année 1305. Ducange, vo Corratagium.)

Les proufiz et émoulumens dou coulletaige des vins. (Charte de l'année 1366, Ducange, ibid.)

Ge m'entremet de corretages, Ge faiz pais, ge joing mariages. (Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 364, v. 11883.)

Quand le dict office de couretage sera vaquant.

(Ordonnance concernant la juridiction de l'Hôtel-de-Ville de Paris, février 1415; dans Delamare, Traité de la police, t. III, p. 596).

Courretage, salaire du courretier.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Courretage ou courtage s. m. l'entremise, la négociation d'un courretier, faire le courtage des vins, se mesler de courtage.

(Dict. de l'Ac. fr., 1re éd. 1694 et 2e édit. 1718.)

<sup>(1)</sup> Le même fait se remarque dans la prononciation populaire des mots serrurrie, apothicairrie, verrie, trésorrie, au lieu de serrurerie, apothicairerie, verrerie, trésorerie.

Courtage s. m. l'entremise, la négociation d'un courtier, faire le courtage des vins, se mêler de courtage, droit de courtage.

(Même Dictionnaire, 3° édit. 1740, 4° édit. 1762, 5° éd. 1798 et 6° éd. 1835.)

COURTIER.

Serrement à prendre des nouviaux corratiers de vin quant l'an les fait nouviaux. Il jureront que il ne seront que ij couratiers ensemble à boire, se li marchant ne li apèle.

(Ordonnances relatives aux métiers de Paris, depuis 1270 jusqu'à l'an 1300, à la suite du Livre des métiers d'Etienne Boileau, p. 352.)

Il est establi par l'acort au prevost de Paris et pour les preudomes, que nus corratiers de chevaus ne peut prendre, ne ne doit du vendeur que vj de n. au plus de la livre... et que li courretiers conseilleront l'achateur en bonne foi, et que nul li hostelier ne puet estre courratier de son hoste, ne partir au courratier son hoste.

(Ibid., p. 421 et 422.)

Courtier, un courtier et faiseur de messaiges. (Robert Estienne, Dic. françois-latin, 1539.)

Il devint en un jour savant en tel métier, Maquignon, revendeur, affronteur, couratier. (Ronsard, Hymnes II, 10.)

A quoi monsieur le Legat servoit de courretier pour faire valoir la marchandise.

(Satyre Ménippée, édit. de Ratisbonne, 1709, t. I, p. 174.)

Courretier, courratier, courtier, moyenneur d'achats et ventes, de prêt d'argent et choses semblables.

(Monet, Inventarie des deux langues françoise et latine, 1636.)

... Si jamais je trouve ici ce courrattier Je lui saurai, Madame, apprendre son métier. (Pierre Corneille, la Veuve, act. III, sc. vii.)

Courretier s. m. Il se prononce presque comme s'il n'y avait point d'e. On disait autrefois couratier, qui est moyenneur, qui s'entremet de ventes et achats de certaines marchandises principalement de vin, ou de chevaux, ou de faire prester de l'argent sur la place : maistre courretier, courretier juré, courretier de change, courretier de vin, courretier de chevaux, je n'ay que faire de courretiers, je ne veux point passer par les mains des courretiers. — On appelle par raillerie courretier ou courretière de mariage, ceux qui se meslent de faire des mariages.

(Dict. de l'Ac. fr., 1re éd. 1694 et 2e éd. 1718.)

Courtier s. m. entremetteur, qui s'entremet des ventes et achats de certaines marchandises, principalement de vin ou de chevaux, ou de faire prêter de l'argent sur la place, maître courtier, courtier juré.

(Même Dictionnaire, 3° éd. 1740, 4° éd. 1762, 5° édit. 1798, 6° éd. 1835.)

Le changement d'orthographe entre les deux formes courretier et courtier s'est opéré, comme on le voit, vers le milieu du XVIII<sup>e</sup> siècle.

CHAUDRON.

Cacabos gallice dicuntur chauderons.

(Dictionnaire de Jean de Garlande, composé au XIIIe siècle et publié à la suite de *Paris sous Philippe-Auguste*, p. 602.)

Mou l'abat en un chauderon Or n'i faut il, se poivre non.

(Barbazan, Contes et Fabliaux, t. IV, p. 93.)

Chauderons d'argent pour cuiszine à cuire viande.

(De Laborde, Notice des émaux; Inventaire des joyaux du duc d'Aniou dressé vers 1360, p. 110.)

Dans cet inventaire, ce mot est écrit dix fois chauderon et une seule fois chaudron.

Un petit chaulderon d'argent, à troys pieds pour se pousser:

(De Laborde, p. 209, Inventaire de Marie Stuart.)

Si davanture il rencontroit gens aussi folz que lui, et comme dist le proverbe : couvercle digne du chauldron.

(Rabelais, prologue de Gargantua.)

Chaudron, chaudronnier.

(Robert Estienne, Dict. fr.-lat. 1539.)

Veux tu que je te die le livre des Philosophes où j'ay appris ces beaux secrets? Ce n'a esté qu'un chauderon à demy plein d'eau, lequel en bouillant quand l'eau estoit un peu asprement poussée par la chaleur du cul du chauderon, elle se soufloit jusques par dessus le dit chauderon.

(Bernard Palissy, Des eaux et fontaines, p. 266.)

Chauderon.

(Nicot, Thrésor de la langue françoise, 1606.)

Chauderon.

(Monet, 1636, et Dictionnaire de Furetière, 1690.)

Les dames du pays latin Susceptibles d'un avertin, A ces bruits prennent la campagne, Vite comme chevaux d'Espagne Et formant un gros escadron, Au son cassé de maint chaudron Courent comme des insensées, De la laide Alecton poussées.

(Scarron, Virgile travesti, liv. VII, édit. Fétilly, t. II, p. 41 et 42.)

Chauderon, s. m., on prononce chaudron et plusieurs l'écrivent aussi... faites bouillir cela dans un chauderon... escurer un chauderon.

(Dict. de l'Ac. fr., 1re édit. 1694, 2e édit. 1718, 3e édit. 1740.)

L'Académie, depuis la 4° édition de son Dictionnaire (1762), écrit chaudron.

#### CHAUDERONNIER.

A Jehan de Richebourt, *Chauderonnier*, pour un long coffre de boys, ferré par dedans, tout au long et par dehors, à un large huisset de laitton, à petits troux pour mettre un cierge ardent de nuit en la chambre de madame Jehanne de France.

(De Laborde, Notice des émaux, p. 202, Comptes royaux, de 1388.)

Chauderonier, chaudronier, ouvrier en chauderons (Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636).

Furetière écrit chauderonnier et Richelet chauderonnier et chaudronnier.

Chaudronnier, maistre chaudronnier (Dict. de l'Ac. fr., 1<sup>ro</sup> éd., 1694, 2<sup>e</sup> éd., 1718).

Chauderonnier (on prononce chaudronier). Maître chauderonnier, Soufflet de chauderonnier (même Dictionnaire, 3° éd., 1740.

Chaudronnier (id., 4° éd., 1762, 5° éd., 1798, 6° éd., 1835).

## Tocsin (1).

Bientost en oyrent nouvelles par le touquesaint de la dite ville, qui est accoustumé de sonner par la guette d'icelle ville, quant noz annemis y survainnent.

(Lettres de rémission de l'anné 1383; Ducange, vo Touquassen.)

<sup>(1)</sup> Formé du verbe toquer, toucher, frapper, et de sein, sing, et sint dérivé de signum qui en bas latin a pris le sens de signal, et par métonymie, de cloche.

... Nous en avons un exemple en tocsin, quand on dit sonner le tocsin... mais il vault mieux escrire toquesin; et encore, si en adjoustant un g on escrit toquesing, on approchera plus près de l'étymologie: car c'est un mot gascon (1) composé de toquer au lieu de ce que nous disons toucher ou frapper et de sing qui signifie cloche, et principalement une grosse cloche comme voulontiers en effroy on sonne la grosse cloche. (Henri Estienne, la Precellence du langage françois, édit. Feugère, p. 186.)

Ménage écrit toquesin... « On dit à Angers sonner le petit saint pour dire sonner la petite cloche. On s'est servi du mot signum en la signification de cloche, parce que le son des cloches sert de signal pour se trouver à l'église. » (Dictionnaire étymologique.)

Toquesing, toqsin, tocsin, signal public qu'on donne du son de la cloche ès cas dangereux et inopinez, le toquesing sonne l'alarme. Sonner le tocsin. Chascun se porte armé sur la muraille au premier coup de tocsin.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Coquille, dans une note sur le mot toxin de l'article 309 de l'ordonnance de Blois, s'exprime ainsi :

« Il faut dire toquesaint, car en ancien langage françois, qui est encores usité en quelques provinces, saint, signifie une cloche, dont sont dits saintiers les fondeurs de cloches, et de là le proverbe quand on dit: le bruit estoit si grand qu'on n'oyroit pas les saints sonner; toquer en langue picarde, c'est toucher. »

(Œuvres de Cuy Goquille, 1666, t. I, p. 111.)

<sup>(1)</sup> En provençal tocar.

Ces prédicateurs de leurs chaires publiques font un tocsin de sédition.

(Nicolas Pasquier, Lettre 5, t. II, p. 1420.)

Tocsin, s. m. Bruit d'une cloche qu'on sonne (à coups pressés et redoublés pour donner l'alarme, pour avertir du feu, etc. Dès que l'ennemi parut on sonna le tocsin, etc.,

(Dict. de l'Ac. fr., 1ro édit., 1694.)

L'Académie a suivi cette orthographe dans les autres éditions de son Dictionnaire.

Nous avons dit précédemment que le peuple ne prononçait pas l'e muet au milieu des mots, et pour donner des exemples de l'influence que ce mode de prononciation a exercée sur notre orthographe, nous avons pensé qu'il était nécessaire de présenter l'historique des mots serment, esprit, courtier et autres mots dont on a retranché dans l'orthographe moderne l'e muet médial qu'ils possédaient autrefois.

Il est aussi deux mots sur l'orthographe desquels nous devons entrer dans quelques détails : ce sont les mots bourrelet et charretier.

Au XVe siècle, on écrivait bourrelet (1); au XVIe siècle et au XVIIe, on se servait des deux formes bourlet

<sup>(1)</sup> Diminutif de l'ancien français burel ou bourel qui signifiait bure et amas de bourre. Le diminutif bourrelet ne se montre guère dans notre langue que vers le XV<sup>o</sup> siècle; avant cette époque on se servait dans ce sens de bourel ou bouriaus. — Li bourelier puet enplir ses coliers de boure ou de poil; mès si l'enplist de l'un, il ne puet pas parenplir de l'autre;

et bourrelet, mais plus fréquemment de la première (1). Le Dictionnaire de l'Académie française (1<sup>re</sup> édit., 1694) indique bourrelet ou bourlet. Les autres éditions du Dictionnaire laissent aussi le choix entre ces deux orthographes; ainsi aujourd'hui on peut écrire régulièrement bourrelet ou bourlet, mais entre ces deux formes quelle est la différence? Bourrelet ainsi orthographié rappelle l'étymologie; c'est le mot écrit selon les règles de formation régulière et grammaticale. Bourlet écrit de cette manière représente le son; c'est le mot tel qu'on l'entend sortir de la bouche du peuple, c'est le mot contracté conformément aux habitudes traditionnelles du langage populaire.

Nous venons de dire qu'à l'égard de certains mots, tels que serment, esprit, courtier, etc., la forme populaire

et se il le fesoit, li bouriaus seroit ars et li bourelier seroit en l'amende le roi, au taxement le prevost de Paris (Estienne Boileau, Le livre des mestiers, p. 221).

<sup>(1)</sup> Bourlet ou bourrelet (Jehan Thierry, Dic. fr.-latin, 1564).

Si monsieur le Legat me commande seulement de leur aller mettre la main sur le collet, il n'y a ny bonnet quarré ny bourlet que je ne fasse voler s'ils m'eschauffent trop les oreilles (Satyre Ménippée, édit. de Ratisbonne, t. I, p. 100).

Bourlet fait par syncope de cest entier bourrelet (Nicot, Thresor de la langue française ancienne et moderne, 1606). — Les compagnons du bourlet esclatent leurs lamentations (d'Aubigné, Histoire universelle, liv. II, chap xxIII, édit. de Genève, 1626, t. III, p. 253).

Bourlet, bourrelet, cercle, rondeau de toile, ou d'autre étoffe, farci et renflé de bourre, crins ou d'autre chose, servant à divers usages. Bourlet du haut des manches. Bourlet de ceinture a renplir et relever la ceinture d'un haut de chausses ou le haut d'une cotte de femme. Bourlet de coifure. Bourlet de chaperon doctoral, magistral, seigneurial ou autre. Bourlet, collier bourré du cheval attelé au char. Le bourlet sert à conserver le col, les épaules et la poitrine du cheval de traict. (Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636).

avait fini par entraîner l'exclusion de la forme grammaticale. Mais il n'en a pas été de même à l'égard du mot qui nous occupe. Ici l'influence de la prononciation populaire s'est manifestée d'une manière moins sensible. En effet, la forme populaire bourlet est entrée vers le XVI° siècle dans la langue écrite, mais cette forme n'y est point devenue prépondérante, elle y a pris seulement une place égale à celle de la forme grammaticale bourrelet. Ainsi, depuis le XVI° siècle, les deux formes bourrelet et bourlet sont concurrentes et aujourd'hui, de même qu'autrefois, on peut employer indistinctement l'une ou l'autre forme.

Passons au mot charretier. Avant le XVI<sup>o</sup> siècle, on ne trouve guère ce mot écrit autrement que charretier (1); au XVI<sup>o</sup> siècle, on le rencontre sous la forme populaire chartier et sous la forme grammaticale charretier, mais plus souvent sous la première (2). Au XVII<sup>o</sup> siècle, la forme populaire chartier devient la

<sup>(1)</sup> Les charretiers qui ont prins et prendront terres à faire en tasche, ne pourront avoir, ne prendront pour la façon d'un arpent de terre à bled de quatre façons que vingt-quatre sols et non plus, des plus forts à faire et des autres à l'advenant (Ordonnance du roi Jean 1° de février 1350; Ordonnances des rois de France, t. II, p. 368).— Un charretier aura de la Saint-Martin d'hiver jusques la Saint-Jean soixante sols (même ordonnance, p. 370).

Elle commande... au charretier ou mettoier. (Le Menagier de Paris, t. II, p. 62.)

Gueres n'eurent esté en leur ostellerie que voici venir quatre gros loudiers, charretiers ou bouviers.. Les Cent nouvelles nouvelles xcviii<sup>o</sup> nouvelle, p. 369).

<sup>(2)</sup> Chartier (Palsgrave, Éclaircissement de la langue françoise, p. 203);
—chartier (Robert Estienne, Dict. franç.-latin, 1539).

forme ordinaire et habituelle de ce mot. Citons les exemples suivants :

Chartier conduisant trois chevaux.

(Nicot, Thrésor de la langue françoise, 1606.)

Plaustrarius, rii, chartier, meneur de chariot.

(Guillaume Morel, Thesorus vocum omnium latinarum, 1622.)

Charretier, chartier qui conduit le char, la charrette. Chartier de longues voitures, chartier de village. Il n'est si bon chartier qui ne verse.

(Monet, Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636.)

Chartier. Jurer comme un chartier.

(Nathanael Duez, Dic. italien-françois, Leide, 1659.)

Chartier, ière, subst. qui mène une charrette, ou un chariot, une charrue. Ce chartier fait bien claquer son fouet. On dit proverbialement, il n'est si bon chartier qui ne verse pour dire il n'y a point d'homme si habile qui ne fasse quelque

Et toi aussi, ô Bootes chartier.

(François Hubert, Les quinze livres de la métamorphose d'Ovide, interpretez en rime françoise, Paris, 1557, fol. 40.)

Si n'est elle point marrie d'avoir esté price, ny ne sçaura jamais mauvais gré à celui qui en portera la parole et fust-ce à l'heure du chartier. (François d'Amboise, Les Napolitaines, comédie; ancien théâtre françois, édit. Jannet, p. 247).

Charretier (Dict. des rimes françoises, de Jean Lefèvre, Paris, 1587, fol. 124, verso).

Je feuilletois, il n'y a pas un mois, deux livres escossois, se combattants sur ce subject : le populaire rend le roy de pire condition qu'un *charretier*; le monarchique le loge quelques brasses au-dessus de Dieu, en puissance et souveraineté.

(Montaigne, Essais, liv. III, ch. vii.)

faute. On dit aussi d'un grand jureur: il jure comme un . chartier embourbé.

(Furetière, Dictionnaire universel.)

Pour venir au chartier (1) embourbé dans ces lieux. (Lafontaine, liv. VI, fable xvin.)

A cette époque, c'est rarement que l'on trouve ce mot écrit charretier.

Le Dictionnaire de l'Académie française, dans sa première édition (1694), laisse le choix entre charretier ou chartier, et dans les exemples cités ces formes sont employées sans distinction.

• Charretier ou chartier, chartière. Bon charretier. Il jure comme un chartier embourbé. On dit proverbialement qu'il n'y a si bon chartier qui ne verse pour dire que les plus habiles font quelquefois des fautes. »

(Dict. de l'Ac. fr., 1re édit. 1694.)

Les deux éditions suivantes du Dictionnaire (1718 et 1740) indiquent également charretier ou chartier; mais c'est la forme charretier qui figure seule dans les phrases données pour exemple.

charretier ou chartier, chartière, sub. Qui conduit une charrette. Bon charretier. On dit proverbialement: il jure comme un charretier embourbé. Charretier se dit aussi de celui qui mène une charrue. — On dit proverbialement qu'il n'y

<sup>(1)</sup> On a dit à tort que Lafontaine avait écrit chartier au lieu de charretier par licence poétique. C'était l'usage de son temps de l'écrire de la première manière comme l'indiquent les auteurs précités. Cette remarque n'a pas échappé à la sagacité de Walckenaer dans son commentaire de Lafontaine.

a si bon charretier qui ne verse, pour dire que les plus habiles font quelquefois des fautes.

(Dict. de l'Ac. fr. 2º édit. 1718, 3º édit. 1740.)

Enfin, à partir de la quatrième édition publiée en 1762, la forme populaire *chartier* est tout à fait exclue du Dictionnaire qui n'autorise désormais que l'emploi de la seule forme *charretier*.

• Charretier, ière, subs. Qui conduit une charrette. Bon charretier, etc. >

(Dict. de l'Ac. fr. 4º édit. 1762, 5º édit. 1798, 6º édit. 1835.)

Telles ont été, si l'on peut parler ainsi, les phases diverses des deux formes de ce mot. La forme populaire a eu sa période de prépondérance du XVIII siècle jusque vers le milieu du XVIII; mais, depuis cette dernière époque, cette forme a disparu entièrement de l'écriture pour faire place à la forme grammaticale.

Comme on peut le remarquer, il est arrivé pour le mot charretier tout le contraire de ce qui s'est produit pour serment, esprit et autres mots précédemment cités. Ceux-ci avaient à l'origine un e muet médial que l'influence de la prononciation populaire leur a fait perdre sans retour, tandis que le mot charretier, qui, à l'époque de sa formation, s'écrivait comme aujourd'hui avec un e muet médial, n'a perdu que pendant quelque temps, sous l'influence de la prononciation populaire, cet e muet médial, et a fini par recouvrer cette voyelle qui de nouveau figure à présent comme autrefois dans l'orthographe régulière de ce mot.

## Horace n'a-t-il pas dit:

Multa renascentur quæ jam cecidere, cadentque Quæ nunc sunt in honore vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est, et jus et norma loquendi. (Horatii Flacci de Arte poeticâ, v. 70 à 73.)

Le mode de prononciation populaire qui consiste à retrancher la voyelle e au milieu des mots, a aussi influé sur l'orthographe du verbe éplucher (1). En effet, ce mot que l'on trouve sous la forme espelucher a perdu l'e muet médial qu'il possédait dans l'ancienne langue.

Selonc la lettre des escriz Vus mustrerai d'une suriz Ki par purchaz è par engin Aveit manaige en un mulin. Par essemple cunter vus vueil, C'un jur s'asist desor le sueil, Ses grenones (moustaches) apareilla Et de ses piez s'espelucha,

(Marie de France, Poésies, fable 3. t. II, p. 68.)

La forme contracte et populaire esplucher se rencontre dès le XIV siècle:

« Jasoit ce qu'ils sont aucunes femmes qui pardessus la raison et sens de leurs maris veulent gloser et *esplucher*, et encores pour faire les sages et les maistresses, font-elles plus devant les gens que autrement, qui est le pis. »

(Le Menagier de Paris, t. I, p. 131.)

<sup>(1)</sup> Formé du préfixe es et de peluche. Le simple existe dans le provençal pelucar et dans l'italien piluccare.

Diez tire ce dernier mot à l'aide du suffixe uc, du latin pilare, arracher les cheveux, les poils, épiler.

« Esplucher chaque lettre d'une loy, litteras legis perscrutari. »

(Robert Estienne, Dic. franc.-latin, 1539.)

Tous ne peuvent esplucher du safran, il faut que les aulcuns espluchent des poys. >

(Palsgrave, l'Eclaircissement de la langue françoise, p. 657.)

Quelques savants ont essayé, au XVII siècle, de restituer au mot éplucher son e médial. Ainsi, par exemple, le père Philippe Labbe dans ses Étymologies françaises (Paris, 1661, p. 382) écrit épelucher.

Mais ces tentatives ont été sans succès et ce mot a conservé sa forme contracte et populaire.

Il importe de remarquer que si, à l'égard des mots composés éplucher, éplucheur, épluchure, que nous écrivons sans e médial, la forme populaire a obtenu l'avantage sur la forme grammaticale, celle-ci s'est maintenue et a conservé cet e dans les mots simples peluche, pelucher, pelucheux. Telle est la cause des différences de formes qui existent entre ces mots appartenant à la même famille.

Le Dictionnaire de l'Académie française (6º édition, 1835) donne « capron ou caperon, s. m., sorte de grosse fraise ». Les éditions précédentes du même Dictionnaire indiquent seulement capron (1). Entre ces deux formes capron et caperon, quelle est la différence?

<sup>(1)</sup> Selon Ménage (Dic. étymologique), ces fraises, ayant été nommées capiron, ont pu être dites ainsi par assimilation avec une petite tête.

M. Littré rattache l'étymologie de ce mot à chaperon autre forme de capron, en bas latin caparo, capero, capiro, dérivé de capa, chape.

Capron est la forme contracte due à l'influence de la prononciation populaire; caperon est la forme grammaticale. L'Académie laisse le choix entre ces deux orthographes.

Le peuple ne prononce pas l'e muet qui, dans les adverbes terminés en ment, est placé devant cette terminaison. Ainsi il dit, par exemple : loyalment, sutilment, cruelment, grandment, au lieu de loyalement, subtilement, cruellement, grandement. Ce mode de prononciation remonte au temps du français primitif et se rattache au système de formation originaire de notre langue. En effet, les adjectifs qui en latin n'avaient qu'une forme pour les deux genres, n'avaient aussi. qu'une terminaison dans la langue derivée. Brevis, grandis, crudelis, legalis, subtilis, formèrent, en francais originaire, brief, fort, grand, cruel, loyal, vil, subtil, qui servaient également pour le masculin et pour le féminin. La terminaison ment, dérivée du latin mens, mentis, en s'unissant à l'adjectif, donna l'adverbe, et on eut briefment (1), forment ou fortment (2),

E au plus tres briefment qu'il peut.

(Fabliaux et Contes, t. I, p. 214.)

Ne sai que plus briefment vous die.

(Rutebeuf, édit. Jubina, p. 195.)

<sup>(1)</sup> Pitusement plurent andui Plangent lur bone companie K'isi brefment ert departie.

<sup>(</sup>Tristan, public par F. Michel, t. II, p. 52.)

<sup>(2)</sup> Forment se laidangereut ambediu li baron.

<sup>(</sup>Chanson des Saxons, t. II, p. 6.)

## granment ou grantment (1), cruelment (2), loialment (3),

Dunc agreva Deus sa main sur cels de Azote e de la cuntrée, forment les descunfist.

(Les Quatre Livres des Rois, p. 18.)

Dont li legas se courrouça mout forment à moy. (Joinville, p. 115.)

Hebraïce fortment lo dis

Jhesus fortmen dunc recridet.

(La passion du Christ dans la Chrestomathie de l'ancien françois, par Bartsch, p. 12.)

(1) Li reis Yram de Tyr truvad al rei Salomun mairen de cèdre, e de sap, e de cyprès, e or granment à faire les ovres del temple e de sun demeine paleis.

(Les Quatre Livres des Rois, p. 268.)

Si vus devez grantment durer.

(Théâtre français au moyen âge, publié par Monmerqué et Fr. Michel, p. 12.)

' Il ne tarda pas grantmant après ce que li frère le roy furent parti d'Acre.

(Joinville, p. 157.)

(2) Et quant ils meffont li baillis les doit plus cruelment pusnir de lor meffet que nule autre manière de gent.

(Beaumanoir, Coustumes du Beauvoisis, chap. I, § 9, t. 1, p. 25.

Comant li peres traveilloit

Son sol enfant si cruelment.
(Roman de Dolophatos, édit. Jeannet, p. 316.)

Si s'amende de ses mesfais en tel manière que Diex ne fière en li ne en ses choses cruelment,

(Joinville, p. 45.)

(3) Nous aiderons, conseillerons et confererons loialment l'un l'autre.

(Chronique de Jan van Heilu, publiée par Willems, année 1291, p. 540.)

... Il leur donnoit les bénéfices de Sainte Eglise en bone foy, loialment et selonc Dieu.

(Joinville, p. 249.)

vilment (1), subtilment ou soutilment (2). Mais vers la fin du XIVe siècle, lorsque les tendances de régularisation des formes grammaticales eurent fait ajouter un e muet au féminin des adjectifs, qui n'avaient primitivement qu'une seule terminaison pour le masculin et pour le féminin, les mêmes tendances firent adopter les nouvelles formes féminines dans la composition des adverbes terminés en ment, on eut alors pour le féminin briève, forte, grande, cruelle, loyale, subtile, dont on forma les adverbes brièvement, fortement, grandement, cruellement, loyalement, subtilement (de Chevallet, Origine et formation de la langue française, t. III, p. 287 et 288).

Ce fait, qui a son importance dans l'histoire de notre orthographe, n'a exercé sur la prononciation populaire qu'une faible influence (3). En effet, le peuple, qui

(Partonopeus de Blois, v. 2570.)

Et les Romains ocist vilment.

(Roman de Brut, t. I, p. 266.)

(2) Et ce demonstret Jheremies bien et subtilment quand il nos volt ensengnier queiz choses avenoient en nos.

(Livre de Job à la suite des Quatre livres des Rois, p. 445.)

Et si soutilment le fait li dyables... (Joinville, p. 41.)

(3) Il est resté dans notre orthographe actuelle quelques traces de l'ancien usage. En effet, nous écrivons aujourd'hui gentiment et non pas gentillement. Dans le français primitif on écrivait gentilment; l'euphonie a fait supprimer le l devant le m.

Lors veissiez haubers aprester vistement... Et enhanter ces fers de glaive gentilment. (Chronique de Bertrand du Guesclin, par Cuvelier, t. II, p. 162.)

<sup>1)</sup> Et getoit vilment en gaiole.

ne tient point compte des innovations orthographiques, a gardé pour les mots dont il s'agit l'ancienne prononciation, telle qu'elle était indiquée par l'orthographe primitive. Ainsi le peuple a continué de prononcer, comme autrefois : cruelment, grandment, loyalment, préférant ce mode vif et concis à l'articulation sourde et traînante indiquée par l'orthographe moderne : cruellement, grandement, loyalement.

Certains mots terminés en *ment* ont, par suite de l'influence de la prononciation populaire, perdu dans l'orthographe moderne l'e muet dont cette terminaison *ment* était autrefois précédée.

Tels sont, par exemple, les substantifs châtiment, éternument, dénûment, et les adverbes dûment, vraiment, hardiment, privément, crûment, qui s'écrivaient dans notre ancienne orthographe avec e muet placé devant la syllabe finale, chastiement (1),

Au XIV<sup>o</sup> siècle on rencontre les deux formes gentiment et gentillement. Mais cette dernière forme, que l'on trouve encore dans Monet (Inventaire des deux langues françoise et latine, 1636), a cessé d'être employée vers le milieu du XVII<sup>o</sup> siècle. Molière, madame de Sévigné ne se servent que de gentiment:

<sup>•</sup> Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. •

<sup>(</sup>Molière, le Bourgeois gentilhomme, acte II, sc. vi.)

<sup>«</sup> J'ai été fort aise de sçavoir..., que le petit discours a été bien et gentiment prononcé. »

<sup>(</sup>M= de Sévigné, lettre 329.)

La forme gentiment figure seule dans toutes les éditions du Dictionnaire de l'Académie française.

<sup>(1)</sup> Quant j'oï ce chastiement,
Je répondi iréement.
(Roman de la Rose, édit. Méon, t. I, p. 124, v. 3085.)

éternuement (1), dénuement (2), deuement (3), vraiement (4), hardiement (5), privéement (6), cruement (7).

Dans la dernière édition de son Dictionnaire (1835).

Il est bon à veoir que la coustume de louer la vertu mesme de ceulx qui ne sont plus, ne vise pas à eulx, ains (mais) qu'elle fait estat d'aiguillonner par ce moyen les vivants à les imiter : comme les derniers chastiements sont employéz par la justice, plus pour l'exemple, que pour l'intérest de ceulx qui les souffrent.

(Montaigne, Lettre à M. de Foix.)

(1) . . . le troisième est l'esternuement.

(Montaigne, Essais, liv. III, chap. vi.)

- (2) Je me retracte encore de ce que j'ay dit que denuement ne valoit rien. (Bouhours, Suite des remarques nouvelles sur la langue françoise, 1692, p. 466.)
- (3) Deuement, adv. terme de palais. D'une manière juste et raisonnable. Cette procédure a été bien et deuement faite. Il a été bien deuement atteint et convaincu. Il l'a payé bien et deuement.

(Furetière. Dictionnaire universel.)

(4) Ceste est vraiement cele très ligière et très claire nue sor cuy le profète avoit davant dit qu'il monteroit por dexendre en Egipte.

(Sermons de saint Bernard à la suite des Quatre livres des Rois publiés par Leroux de Lincy, p. 526 et 527.)

(5) Plus hardiement que nus hon, Certainement jurent et mentent.

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. III, p. 180, v. 18335.)

S'eslisez iij messages an ceste vostre gent Qui facent vos besoigne bien et hardiement.

(Chanson des Saxons, p. 37, t. XXI.)

(6) Por vos meismes solacien
 Quant vos estes priveement,
 Le chanter pas ne vos défent.

(Robert de Blois, chastoiement des dames, dans les fabliaux et contes, nouv. édit. par Méon, t. II, p. 194.)

(7) Ce propos, encore qu'il soit dit un peu cruement et temerairement, pourroit sembler véritable.

(Amyot, Hommes illustres, Phocion, 1.)

l'Académie française conserve encore certains doutes relativement à l'orthographe de quelques mots de cette classe. Ainsi, dans les mots suivants, l'Académie autorise l'emploi de deux formes différentes, et elle écrit aboiement ou aboîment, remerciment ou remêment, remuement ou remêment, tournoiement ou tournoîment, gaiement ou gaîment. D'autres fois, l'illustre compagnie laisse au mot son ancienne orthographe en indiquant la prononciation. C'est ainsi qu'elle écrit maniement, remaniement, enrouement, engouement, enjouement en disant qu'on prononce manîment, remanîment, enroûment, engoûment, enjoûment, enjoûment.

#### § II. — De la soustraction de la consonne r.

Le peuple a une certaine tendance à ne pas prononcer la consonne r placée dans le corps du mot, lorsque cette lettre est précédée ou suivie d'une autre consonne. Par exemple, les gens du peuple disent :

| mécredi<br>propiétaire et même popiétaire | au lieu de | propriétaire; |
|-------------------------------------------|------------|---------------|
| propiété ou popiété                       |            | propriété ;   |
| prop'ment                                 |            | proprement;   |
| sou <i>c</i> i                            |            | sourcil;      |
| sèque                                     |            | cercle;       |
| secler                                    |            | cercler;      |
| sacler                                    |            | sarcler;      |
| sacloir                                   |            | sarcloir;     |
| tois                                      |            | trois;        |
| toisième                                  |            | troisième;    |
| <i>t</i> uanderie                         | _          | truanderié.   |

De même, le peuple supprime quelquefois la con-

sonne r du verbe parler et du nom propre Charles, et il prononce paler et Chales. Pourquoi qu'tu pales de ça, pour pourquoi parles-tu de cela.

Un grammairien du XVI<sup>o</sup> siècle, Charles de Bouvelle, observe que « la liquide r a besoin d'une aspiration un peu plus forte que celle de la liquide l. C'est ce qu'on remarque chez les enfants qui, ayant les organes encore trop faibles, remplacent souvent le son rude de l'r par le son plus doux de l'l, et qui prononcent, par exemple, mon palin pour mon parrain, du lôt pour du rôt, Cateline pour Catherine. Les Parisiens font la même faute; en effet, toutes les fois que dans le milieu d'un mot français un r se trouve suivi d'un l, ils prononcent ce mot avec deux ll, par exemple dans ces mots: Charles, varlet, parler (pour paroller), marle, ils disent, en changeant r en l, challes, vallet, paller, malle (1), qui signifie mâle (2).

<sup>(1)</sup> Au XIII<sup>e</sup> siècle on rencontre les deux formes malle et marle signifiant mâle.

Car tèle estoit la coustume dou pays qui li daerains (dernier) enfans a tout, s'il ni a hoir malle.

<sup>(</sup>La Chronique de Rains, publiée par Louis Paris, p. 190 et 191.)

Si comme s'il avient que une feme a deus enfans marles jumiax, et li ainsnés en veut porter l'ainsneece.

<sup>(</sup>Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. xxxix, § 31, t. II, p. 413.)

Dans le patois de la Flandre on dit encore marle pour mâle.

<sup>(</sup>Vermesse. Dict. du patois de la Flandre française, Douai, 1867, p. 328.)

<sup>(2)</sup> Has quippe duas L et R, latini liquidas et sæpe quidem numero liquentes appellant: ut fit in his clamor, claritas pratum, primum. Est au-

L'usage a fini par donner raison à la prononciation parisienne pour le mot valet, dont les formes anciennes étaient vaslet et varlet (1). Ces mots signifiaient d'abord jeune homme, garçon, fils, gentilhomme qui n'était point encore armé chevalier, écuyer; puis apprenti, compagnon; enfin domestique, serviteur.

Oez à quei li dux tendeit:
Doux enfanz de sa femme aveit,
L'uns est vaslez, l'autre danzèle
En tot le munt n'avait plus bele;
Et s'aveit non Hues Capez
Et vos sai bien dire, li vaslez
Et la pucelle aveit non Emme.

(Chronique des ducs de Normandie, t. II, p. 84.)

Encor n'avoit la mere son filz reconnéu Car biau varlet estoit et fort et parcéu.

(Nouveau recueil de contes, t. I, p. 58.)

Jehan Dartois varlet du roi notre seigneur et bailli de Reims.

(Lettre de rémission de l'année 1362; Ducange, vo Valetus.)

tem L in labis mollior, R vero paulo asperior; quod faciie in infantibus experiri libet, quorum blœsa et tenera adhuc labia, loco R, quippe asperioris, sæpe effantur L molliorem, ut in his liquet mon palin, pro mon parrain, du lost, pro du rost, Cateline pro Caterine. Parrhisii hoc vitio laborant, ut quotiens R in media vulgari dictione præit L, conflent duplicem LL, ut in his Charles, varlet, parler à parabola quasi parroller, marle. Dicunt enim versa R in L, challes, vallet, paller, malle quod masculum signat (Caroli Bovilli Samarobrini liber de differentia vulgarium linguarum et gallici sermonis varietate, etc., Parisiis ex officina Roberti Stephani, 1533, p. 32.)

<sup>(1)</sup> Dans varlet, l's de vaslet s'est changé en r comme dans orfraie de ossifraga.

Que aucun barbier ne doit oster ou soustraire à un autre barbier son aprentis ou varlet.

(Statuts de Charles V pour les barbiers, 1371; Ordonnances des rois de France, t. V, p. 44.)

Dès le XIV siècle, on se servait de varlet pour signifier domestique.

Les communes gens disent : « quant varlet presche à table et cheval paist en gué, il est tems qu'on l'en oste et que assez y a esté. »

(Le Menagier de Paris, t. II, p. 70.)

Au XVIe siècle, on écrivait varlet et valet.

Varlet de chambre, varlet de cuisine, varlet de gens d'armes.

(Robert Estienne, Dict. franç.-latin, 1539.)

... Il est inhumain et injuste de faire tant valoir cette telle quelle prérogative de la fortune; et les polices où il se souffre moins de disparité entre les valets et les maistres me semblent les plus équitables.

(Montaigne, Essais, liv. III, chap. III; édit. Leclerc, t. IV, p. 211.)

Le mot valet anciennement s'adaptoit fort souvent à titre d'honneur près des rois: car non-seulement on disoit valet de chambre ou garderobe, mais aussi valets tranchants et d'escurie. Et maintenant le mot de valet se donne dans nos familles à ceux qui entre nos serviteurs sont de moindre condition et quasi par contemnement et mépris:

> Vray est qu'il avoit un valet Qu'on appeloit nihil valet.

dit Marot en se moquant.

(Estienne Pasquier, Recherches de la France, liv. VII, chap. III, t. I, p. 764.)

Nicot (Trésor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606), indique varlet ou valet.

Mais sous Louis XIV, la forme orthographique valet était seule en usage.

On a dit dans l'ancien français forbourg pour faubourg. C'est à l'influence de la prononciation du peuple que, dans la première syllabe de notre mot faubourg (pour fôbourg), on doit attribuer le retranchement de l'r de la syllabe initiale du vieux mot forbourg (1).

Tout cil qui sunt demourans el forbourc de Paris, c'est à savoir hors des murs, sunt tenu à forain, et s'aquitent en totes choses come forain, selonc les us del mestier dont il sunt, se il ne sont franche pour estre haubanier le roy.

(Estienne Boileau, Le livre des métiers, p. 296.)

Flamanz vers Corbie s'aroutent Par touz les hamiaus le feu boutent; Moustiers, yglises n'i esgardent, De Corbie les *fors-bours* ardent... Li fourrier qui au roy contancent, Par les *fors-bours* le feu relancent.

(Branche des royaux lignagers, chronique métrique de Guillaume Guiart, t. I, p. 47, v. 568.)

<sup>(1)</sup> Forbourg en bas latin foris burgum; de foris hors et de burgum bourg. Cette étymologie, dit M. Littré (Dict. de la langue française), est certaine pour toutes les formes forborq, horsborc, forbou, etc. Mais faut-il aussi y rattacher fauxbourg, faubourg, fôborg? Si on considère les textes, on voit que fauxbourg est relativement recent; et dans le bas latin même, Du Cange ne cite falsus burgus que dans une pièce de 1380; sans doute on peut concevoir que des fors-bourgs aient été ainsi appelés des faux bourgs, des bourgs faux; cependant, tant qu'on n'aura pas apporté des textes anciens qui donnent faux bourgs, il vaudra mieux croire que faubourg est une altération de forbourg, prononcé fôbourg (le parler vulgaire ayant quelquefois supprimé l'r), puis finalement pris pour faux bourg.

Patenôtre dérivé de pater noster s'est dit et écrit autrefois patrenostre, paternostre.

Il puet estre patrenostriers à Paris qui veut, c'est a savoir faisières de toutes manières de patrenostres et de boucletes à saulers (souliers) que on fait de laiton, de archal et de quoivre neuf et viès et de noians a robe que on fait des os, de cor, de yvoire, se il set le mestier.

(Estienne Boileau, Le livre des métiers, p. 97 et 98.)

Mon doulx cuer, je vous envoie ce que vous m'avez mandé et vos paternostres et vous promet loyalment que je les ai portées, tout en l'état que je vous les envoie, deux nuis et trois jours, sans oster d'entour moi.

(Agnès de Navarre à Guillaume de Machault; De la Borde, Notice des émaux, p. 433.)

Mais sous l'influence de la prononciation populaire la consonne r de patre ou pater a été de bonne heure retranchée et on a prononcé et écrit patenostre, patenôtre.

> Une *patenostre* i a A ung blanc laz de fil penduës Qui ne lui furent pas venduës.

(Roman de la Rose, édit. Méon, t. II, p. 384, v. 12252.)

Unes patenostres d'or signées à enseignes de tabliers et eschiquiers.

(Inventaire de Charles V; De la Borde, Notice des émaux, p. 433.)

Il disoit la patenostre du singe (1). (Rabelais, Gargantua, liv. I, chap. x1.)

<sup>(1)</sup> C'est, dit Oudin (Curiosités françoises, 1640), claquer des dents, de colère ou autrement, gronder, grommeler.

Patenostre. s. f. On appelle ainsi parmi le peuple l'Oraison dominicale et on comprend ainsi sous le même nom le Pater, l'Ave et les autres premières prières qu'on apprend aux enfans... il se dit aussi populairement pour toutes sortes d'autres prières chrétiennes. (Dic. de l'Ac. fr., 1<sup>re</sup> édit., 1694; 2° édit., 1718; 3° édit., 1740; 4° édit., 1762; 5° édit., 1798.)

Patenôtre. s. f. L'Oraison dominicale ou le Pater noster. On comprend aussi sous ce nom l'Ave et les autres prières qu'on apprend aux enfans... Il se dit aussi de toutes sortes d'autres prières chrétiennes.

(Dic. de l'Ac. fr., 6° édit., 1835.)

Comme on le voit, ce n'est que depuis la sixième édition de son Dictionnaire, publiée en 1835, que l'Académie française ne considère plus patenôtre comme un terme populaire.

Nous disions à l'instant que l'influence de la prononciation populaire avait amené dans l'orthographe des mots valet, faubourg (prononcé fôbourg), patenôtre, la suppression de l'r des anciens mots vanlet, fonbourg, patrenostre.

Le même fait s'est produit pour le mot patois dit pour patrois, dérivé du bas latin patriensis, signifiant homme du pays, indigène.

On lit le mot patrois pour patois dans le passage suivant d'un manuscrit du Trésor de Brunetto Latini:

• Et se aucuns demandoit porqoi cest livre est scrites en romains selonc le *patrois* de France, puisque nos somes Italiens, je dirois que nos somes en France... (1) •

(Bibliothèque impériale, nº 113. — Ancien nº 7366, ancien fonds.)

<sup>(1)</sup> M. Chabaille, qui, dans son édition du *Tresor* de Brunetto Latini, donne sur ce passage (p. 3, note 48) les variantes des différents manuscrits, a omis d'indiquer celle que nous transcrivons ici.

M. Littré fait remarquer que « dans la Chronique scandaleuse de Louis XI le mot patois est employé avec le sens de localité, pays, ce qui concorde avec l'explication de patois par patrois. Le provençal a pati, pays. Dans le Midi, on dit un patois, une patoise, pour un compatriote, une compatriote. Tout cela emporte la balance, et il faut admettre que l'r a disparu.

(Dictionnaire de la langue française, vo Patois.)

Dans l'ancien français, on disait merquedi, merquerdi, mercredi et mécredi.

Ensi demorèrent jusques au merquedi de Pasques. (Ville-Hardouin, CLII, édit. Paulin Paris, p. 117.)

Je voz paierai dix livres merquerdi dedans prime.

(Philippe de Beaumanoir, Coutumes de Beauvoisis, chap. xxxv, § 27, édit. du comte Beugnot, t. II, p. 54.)

Les deux formes mercredi et mécredi se trouvent dans Joinville:

Toute celle semaine fumes en festes et en quarolles (danses), que mes frères li sires de Vauquelour et li autre riche home qui la estoient, donnèrent à mangier chascuns li uns après l'autre, le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi.

(Joinville, p. 40.)

Li roys nous respondi que il ne descenderoit jà de sa nef jeusques à tant que il venroit à Aiguemorte, qui estoit en sa terre. En ce point nous tint li roys, le *mecredi*, le jeudi, que nous ne le peumes onques vaincre.

(Id., p. 233 et 234.)

Au XVIº siècle, la forme merquedi n'était plus en usage; mais on rencontre les deux formes mercredi et mécredi.

Le mercredi absolu (saint) premier jour d'avril l'an 1555 en prononçant les arrests par monsieur le premier président, etc.

(Papon, Recueil d'arrêts notables des cours souveraines de France, 1568, p. 168.)

Mercredi, mercurii dies.

(Robert Estienne, Dict. franç.-latin, 1539; Jehan Thierry, Dict. franç.-latin, 1564.)

Par son conseil les syndiques et seigneurs de la ville firent crier à son de trompe que chacun eust à s'humilier devant Dieu, frequenter mieux les sermons, nommement les jours de dimanche et de *mecredi*.

(Theodore de Beze, Histoire de la vie et de la mort de Calvin, p. 96 et 97.)

Le mecredi deuxième jour du dit mois (février 1664) il fit son dernier sermon du Livre des Rois.

(Id. ibid., p. 103.)

Au XVII<sup>o</sup> siècle, *mécredi* était employé de préférence à mercredi.

Mecredi, Mercurii dies.

(Nicot, Thresor de la langue françoise ancienne et moderne, 1606.)

La saine opinion et le meilleur usage, dit Vaugelas (Remarques sur la langue française, t. III, p. 49), est non seulement de prononcer, mais d'écrire mécredi sans r et non pas mercredi.

Le Père Chifflet, dans sa Nouvelle et parfaite Grammaire française (1680, p. 250), dit aussi : « l'on prononce et l'on écrit mécredi et non pas mercredi. »

Thomas Corneille, dans ses notes sur Vaugelas, s'exprime ainsi en parlant des mots mécredi et mercredi: « Je crois l'un et l'autre bon. Mécredi est le plus doux, il est aussi le plus usité. »

Richelet (Dictionnaire françois, 1680), vo Mécredi, dit: « Autrefois on disoit mercredi, mais aujourd'hui il n'y a que mécredi qui soit en usage. »

Furetière (Dictionnaire universel, 1690) écrit mercreds en faisant remarquer que l'on dit aussi mécredi.

Dans les premières éditions du Dictionnaire de l'Académie française (1694, 1718, 1740), on lit : « Mercredi, s. m. Plusieurs écrivent et prononcent mécredi. » Mais à partir de la quatrième édition publiée en 1762, cette remarque ne figure plus dans le Dictionnaire. Ainsi, depuis cette époque, mercredi est la seule forme de ce mot que le bon usage de la langue accepte, tant dans la prononciation que dans l'orthographe. Toutefois, le peuple, conformément à ses habitudes traditionnelles, continue de prononcer mécredi au lieu de mercredi.

## BIBLIOGRAPHIE

# LISTE ALPHABÉTIQUE DES AUTEURS ET DES OUVRAGES CITÉS.

- AMPÈRE. Histoire de la formation de la langue française. Paris, 1841, in-8°. Cet ouvrage sert d'introduction à l'histoire de la littérature française au moyen âge, du même auteur.
- Anyor (Jacques). Traduction des œuvres de Plutarque. (Vies des hommes illustres, Œuvres morales, Œuvres mêlées), nouvelle édition. Paris, 1818, 25 vol. in-8°.
- Ancien Théâtre Français ou Collection des ouvrages dramatiques les plus remarquables, depuis les mystères jusqu'à Corneille. Paris, 1857, 10 vol. in-18.
- Annoux (François). Merveilles de l'autre monde, contenant les horribles tourments d'Enfer, les admirables joyes de Paradis, avec le moyen d'éviter l'un et d'acquérir l'autre. Rouen, 1622, in-18.
- Assises de Jerusalem ou Recueil des ouvrages de jurisprudence composés, pendant le XIIIe siècle, dans les royaumes de Jérusalem et de Chypres; publiées par le comte BEUGNOT. Paris, 1841-43, 2 vol. in-fol.
- Aubigné (d'). Les Histoires du sieur d'Aubigné, à Maillé, par Jean Moussart, imprimeur ordinaire dudit sieur, 1616-1620, 3 vol. in-fol.
- AUBRY DE BOISREGARD. Réflexions sur l'usage présent de la langue francoise ou remarques nouvelles et critiques touchant la politesse du langage. Paris, 1689, in-12.
- Suite des Réflexions critiques sur l'usage présent de la langue françoise. Paris, 1693, in-12.
- BACQUET. Œuvres de Jean Bacquet, advocat du roy en la chambre du thresor, dernière édition divisée en 5 tomes. Paris, 1621, in-fol.

- BAIF. Euvres en rime, de Jan-Antoine de Baif, secretaire de la chambre du roy. Paris, 1573, in-8.
- BARTSCH (Karl). Chrestomathie de l'ancien français. Leipzig, 1866, in-8°.
- BEAUMANOIR (Philippe de). Les coutumes du Beauvoisis, nouvelle édition publié par le comte Beugnot. Paris. 1842, 2 vol. in-8°.
- BERNARD (Saint) Voyez Les quatre livres des rois.
- Burn (Théodore de). Histoire de la vie et mort de Mº feu Jean Calvin, fidèle serviteur de Jésus-Christ: prinse de la préface de Théodore de Beze au commentaire dudit Calvin sur Josué, ainsi qu'elle est maintenant augmentée et selon l'ordre des temps quasi d'an en an. Genève, 1565, in-12.
- De francicæ linguæ recta pronuntiatione, Theodoro Beza auctore, Genevæ, apud Estathium Vignon, 1584, in-12.
- BOILEAU (Estienne). Réglemens sur les arts et métiers de Paris, rédigés au XIII° siècle et connus sous le nom du livre des métiers d'Estienne Boileau publiés par Depping. Paris, 1837, in-4°.
- BOLLEAU-DESPRÉAUX. Œuvres de Boileau avec un nouveau Commentaire par Amar. Paris, 4824, 4 vol. in-8°.
- Bonel. Trésor de recherches et antiquités gauloises et françoises, réduites en ordre alphabétique. Paris, 1655, in-4°.
- Boundurs. Remarques nouvelles sur la langue françoise, seconde édition. Paris, 1676, in-12. Suite des remarques nouvelles sur la langue françoise. Paris, 1692, in-12.
- Bouvelle (Charles de). Caroli Bovilli samarobrini liber de differentia vulgarium linguarum et gallici termonis varietate, etc. Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 1833, in-8°.
- BRUNETTO LATINI. Li livres dou tresor, publié par P. Chabaille, Paris, 1863, in-4°.
- BUFFET (Mile). Nouvelles observations sur la langue françoise, où est traitté des termes anciens et inusitez et du bel usage des mots nouveaux avec les éloges des illustres savantes tant anciennes que modernes, par damoiselle Marguerite Buffet. Paris, 1608, in-12.
- Burguy. Grammaire de la langue d'oil ou grammaire des dialectes français aux XII° et XIII° siècles, suivie d'un glossaire contenant tous les mots de l'ancienne langue qui se trouvent dans l'ouvrage. Berlin, 4853-56, 3 vol. in-8°.
- CALEPIN. Ambrosii Calepini dictionarium. Lugduni, 1534, in-fol.

- Chanson de Roland, édition de Théodore MULLER. Gottingen, 1863, in-8°.
- Chansons du chatelain de Coucy, revues sur les manuscrits par Fr. Michel. Paris, 1830, in-8.
- CHARRON (Pierre). De la Sagesse. A Leyde, chez les Elzeviers, 1646, in-12.
- CHARTIER (Alain). Œuvres de maistre Alain Chartier, clerc, notaire et secrétaire des roys Charles VI et VII. Paris, 1617, in-4°.
- Chastoiement d'un père à son fils, traduction en vers français de l'ouvrage de Pierre Alphonse. C'est la seconde partie de la Discipline de Clergie, traduction de l'ouvrage de Pierre Alphonse, publiée par la Société des Bibliophiles français. Paris, 1824, 2 vol. in-8°.
- Chevallet (DE). Origine et formation de la langue françoise. Paris 1858, 3 vol. in-8°.
- CHIFFLET. Nouvelle et parfaite grammaire françoise. Paris, 1680.
- Chronique de Bertrand Du Guesclin, par Cuvelier, trouvère du XIVe siècle, publiée par Charrière. Paris, 1839, 2 vol. in-4°.
- Chronique des ducs de Normandie, par Benoit, trouvère anglo-normand du XII<sup>o</sup> siècle, publiée par Fr. Michel. Paris, 1836, 3 vol. in-4°.
- Chronique rimée de Philippe Mouskes, publiée par le baron de Rieffenberg. Bruxelles, 1836-8, 2 vol. in-8. Supplément, Bruxelles, 1845, in-8°.
- Coquille. Les Œuvres de maistre Guy Coquille, sieur de Romenay, contenans plusieurs traiten touchant les libertez de l'Eglise gallicane, l'histoire de France et le droiet françois. Paris, 1666, 2 vol. in-fol.
- CORNEILLE (Pierre). Œuvres de P. Corneille, nouvelle édition revue et augmentée de morceaux inédits, de variantes, de notices, de notes, d'un lexique des mots et locations remarquables, par Marti-Laveaux. Paris, 1862-68, 12 vol. in-8°.
- Conneille (Thomas). Notes sur les Remarques de Vaugelas. Voyez Vaugelas.
- DE LABORDE. Notice des émanx, bijoux et objets divers exposés dans les galeries du Louvre, 2º partie, Documents et glossaire. Paris, 1853, in-12.
- DELAMARE. Traité de la police, seconde édition. Paris, 4722, 4 vol. in-fol.
- DESCHAMPS (Eustache). Poésies morales et historiques, publiées par Crapelet.
  Paris, 1832, in-8°.
- Des Cresens (Pierre). Le bon mesnaiger, au présent volume des prouffits

- champestres et ruraulx est traicté du labour des champs, vignes et jardins, arbres de tous espèces, etc. Le dit livre compilé par Pierre Descrescens, jadis bourgeoys de Boulongue-la-Grasse, nouvellement corrigé, veu et amendé sur les vieils originaulx auparavant imprimez..... 1540.

   A la fin du volume on lit: Le present livre fut achevé d'imprimer à Paris, par Estienne Caveiller, le xv° jour dapyril mil cinq cens XL.

   Petit in-4°.
- Desperareas (Bonaventure). Gymbalum mundi ou dialogues satyriques sur divers sujets. Amsterdam et Leipzic, 1754, in-12.
- DESPORTES. Les premières œuures de Philippes Desportes au roy de France et de Pologne revues, corrigées et augmentées outre les précédentes impressions. Paris, 1583, in-12. Œuvres de Philippe Desportes, avec une introduction et des notes, par Alfred Michiels. Paris, 1858, in-12.
- Dictionnaire de l'Académie française, 1<sup>ro</sup> édition, 1694;—2° édition, 1718; — 3° édition, 1740; — 4° édition, 1762; — 5° édition, 1798; — 6° édition, 1835.
- Dictionnaire de Trévoux, nouvelle édition. Paris, 1771, 8 vol. in-fol.
- Dictionnaire des rimes françaises, premièrement composé par Jean Lefèvre, Dijonnois, chanoine de Langres et de Bar-sur-Aube, et depuis, augmenté, corrigé et mis en bon ordre par le seigneur Desaccords. Paris, 4587, in-8°.
- Dolopathos. Voyez Roman des sept sages de Rome.

- Du Cange (Charles-Dufresne). Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, conditum a Carolo Dufresne, Domino Du Cange, cum supplementis integris monarchorum ordinis S. Benedicti D. P. Carpenterii adelungii, aliorum, suisque digessit, g. a, l. Henschel. Parisiis, 1840-50, 7 vol. in-4°.
- Duzz (Nathanaël): Dittionnario italiano et francese, Dictionnaire italianfrançois en deux parties, à Leide, chez Jean Elsevier, 1659, 2 vol. in-8°.
- Escallier. Remarques sur les patois, suivies d'un vocabulaire latin inédit du XIV<sup>o</sup> siècle, avec gloses et notes explicatives. Douai, 1856, in-8°.
- ESTIENNE (Robert). Dictionarium latino gallicum, thesauro nostro ita in adverso respondens, etc.. Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 1538, in-4°.
- Dictionnaire françois-latin, contenant les mots et manières de parler françois, tournez en latin, à Paris de l'imprimerie Robert Estienne, 1539, in-4°.

- ESTIENNE (Henri). La Precellence du langage françois, nouvelle édition accompagnée d'une étude sur Henri Estienne et de notes philologiques et littéraires, par Léon Feugère. Paris, 4850, in-12.
- Fabliaux et contes anciens des poètes français des XI°, XII°, XIII°, XIV° et XV° siècles, publiés par Barbezan. Nouvelle édition augmentée et revue par Méon. Paris, 1808, 4 vol. in-8°.
- Flore et Blanche Flore, poëmes du XIII siècle publies par Edelstand Du Meril. Paris, 1856, in-18,
- FONTAINE (Charles). Sensuivent les ruisseaux de fontaine, œuvres contenant épitres, élégies, chants divers, épigrammes, odes et étrennes pour cette présente année 1555, par Charles Fontaine, Parisien, à Lyon, par Thibauld Payan, 1555, in-8.
- FONTAINES (Pierre DE). Le conseil de Pierre De Fontaines, ou Traité de l'ancienne jurisprudence française, nouvelle édition publiée d'après un manuscrit du XIIIe siècle, par Marnier. Paris, 1846, in-8°.
- FONTANON. Les édits et ordonnances des rois de France, depuis Louys VI, dit le Gros, jusqu'à présent : avec vérifications, modifications et déclarations sur iceux. Divisez en quatre tomes, par Antoine Fontanon, advocat en parlement et de nouveau reveuz, corrigez et augmentez de plusieurs belles ordonnences anciennes et nouvelles, par Gabriel Michel, angevin, advocat en parlement et au conseil privé du Roy. Paris, 1611, 4 vol. in-fol.
- FROISSART. Les Chroniques de sire Jean Froissart, avec notes et éclaircissements, par Buchon. Paris, 1835, 2 vol. grand in-8 à deux colonnes. Edition du Panthéon littéraire.
- FURETIÈRE (Antoine). Dictionnaire universel. La Haye et Rotterdam, 1690, 3 vol. in-fol.
- Grammaire générale et raisonnée, contenant les fondements de l'art de parler, expliqués d'une manière claire et naturelle, etc. Paris, 1660, in-12. C'est l'édition originale de la grammaire de Port-Royal, rédigée par Arnauld et Lancelot.
- GUESSARD. Examen critique de l'ouvrage intitulé: Des variations du langage français depuis le XII° siècls; dans la bibliothèque de l'école des Chartes, 2° série, t. II, p. 189 et 289.
- GUILLAUME DE VILLEDIEU. Epithoma vocabulorum decerptum ex Calepino, Perotto, etc., et plusculis aliis quod tandem auctum est, et correctum a Guilelmo Monacho de Villadei, etc. Venundantur Cadomi in edibus Michaelis Augier juxta conventum fratrum minorum, in-4., S. D.—L'épitre dédicatoire est datée de 1529.

- Hugues Capet, Chanson de gaste, publiée par le marquis De La Grange. Paris, 4864, in-48.
- Huon de Bordeaux, Chanson de geste, publiée par Guessard et Grandmaison, Paris, 1860, in-18.
- Jamin (Amadis). Œuvres poètiques d'Amadis Jamin, revues, corrigées et augmentées pour la seconde impression. Paris, 1577, petit in-12.
- JAUBERT (Le comte). Glossaire du centre de la France, 2º édition. Paris, 4864, in-4º.
- Jon. Voyez Les quatre livres des rois.
- JOINVILLE. Histoire de saint Louis, par Jean sire de Joinville, suivie du Credo et de la lettre à Louis X, texte ramené à l'orthographe des chartes du sire de Joinville et publié par Natalis de Wailly. Paris, 4868, in-8°.
- JULLIEN (Bernard). Cours supérieur de grammaire. Paris, 1849, in-8°.
- LABBE (Philippe). Les étymologies françoises. Paris, 1661, in-18.
- La Bortie. Œuores complètes d'Estienne de La Boëtie, réunies pour la première fois et publiées avec des notes par Léon Feugère. Paris, 4846, in-12.
- LAFONTAINE (Jean DE) Œuvres de Lafontaine, édition revue, mise en ordre et accompagnée de notes par Walkenaer. Paris, 1817, 6 vol. in-8°.
- La politesse de la langue françoise, pour parler purement et écrire nettement, par N. Fr. (le P. Léon, carme), 4º édition. Paris, 1673, in-12.
- LARTIGAUT. Les principes infaillibles et les règles assurées de la juste prononciation de notre langue. Paris, 1670, in-12.
- Le ménagier de Paris, traité de morale et d'économie domestique composé vers 1393, par un bourgeois parisien. Paris, 1846, 2 vol. in-8°.
- Les cent nouvelles nouvelles, dites les cent nouvelles du roi Louis XI. Nouvelle édition avec notes et introduction par Jacob, hibliophile. Paris, 4858.in-12.
- Les quatre livres des Rois, traduits en français du XIII<sup>o</sup> siècle, suivis d'an fragment de moralités sur Job et d'un choix de sermons de saint Bernard, publiés par Leroux de Lincy. Paris, 1841, in-4°.
- L'histoire et plaisante cronique du petit Jehan de Saintré, publiée par Guichard. Paris. 1843, in-18.
- Li Livres de jostice et de plet, publié par Rapetti. Paris, 1850, in-4°.
- LITTRÉ, Dictionnaire de la langue française, & vol. in-4º.

- LIVET. La grammaire et les grammairiens au XVIº siècle. Paris, 1859, in-8°.
- MARIE DE FRANCE. Poésies publiées par Roquefort. Paris, 1820, 2 vol. in-8°.
- Malherbe. Œuvres complètes de Malherbe, publiées par Lalanne. Paris, 1862, 4 vol. in-8°.
- MAROT (Jean). Œuvres de Jean Marot, nouvelle édition. Paris, Coustelier, 1723, in-12.
- MAROT (Clément), Œuvres de Clément Marot, nouvelle édition avec notes historiques et un glossaire des vieux mots par Auguis. Paris, 1823, 5 vol. in-18.
- MARTY-LAVEAUX. Vovez Corneille.
- MENAGE (Gille). Observations sur la langue françoise, seconde édition. Paris, 1675, in-12. 2° partie. Paris, 1676, in-12. Dictionnaire étymologique de la langue françoise. Paris, 1750, 2 vol. in-fol.
- MENARD (Claude). Histoire de messire Bertrand Duguesclin, connestable de France. Paris, 1618, in-4°.
- MOLAND (Louis), Origines littéraires de la France. Paris, 1862, in-8°.
- MOLIÈRE. Œuvres de Molière avec les notes de tous les commentateurs; édition publiée par Aimé Martin. Paris, 1814, 9 vol. in-8°.
- MONET (Philipert), Inventaire des deux langues françoise et latine, assorti des plus utiles curiosités de l'un et de l'autre idiome. Lyon, 1636, infol. Abrégé du parallèle des langues françoise et latine, 5° édition. Paris, 1635, in-4°.
- MONSTRELET, La Chronique d'Enguerrand de Monstrelet, publiée par Douet-d'Arcq. Paris, 1857, 5 vol. in-8°,
- MONTAIGNE. Essais de Michel de Montaigne, avec les notes de tous les commentateurs, édition publiée par J. V. Leclerc. Paris, 1826, 5 vol. in-8°.
- Morel (Guillaume). Thesaurus vocum omnium latinarum ordine alphabetico digestatum, quibus Græeæ et Galicæ respondent. Item adjectæ sunt utriusque linguæ phrosas selectissimæ, ex optimis quibusque auctoribus opera Guillelmi Morelli descriptæ. Parisiis, 1622, in-4°.
- Nicor (Jean). Thrésor de la langue françoise et latine, tant ancienne que moderne, revue et augmentée en cette dernière impression de plus de moitié, par Jean Nicot. Paris, 1606, in-fol.
- Nouvequ recueil de fabliaux et contes inédits, des poëtes français des XII°, XIII°, XIV°, XV° siècles, publiés par Méon. Paris, 1823, 2 vol. in-8°.

- Observations de l'Académie françoise sur les Remarques de Vaugelas. Paris, 1701, in-1.
- Ogier de Danemarche, par Raimbert de Paris, poëme du XII siècle. Paris, 1842, 2 vol. in-8°.
- Ordonnances des rois de France de la troisième race. Paris, 1723-1849. Ce recueil, qui forme 21 vol. in-fol., contient les ordonnances à partir de l'année 1051 jusqu'à l'année 1514.
- Oudin (Antoine). Grammaire françoise rapportée au langage du temps. Paris, 1633, in-12; — nouvelle édition revue et augmentée. Douay, veuve Marc Wion, 1648, in-12.
- Paiot (Charles). Dictionnaire nouveau françois-latin. Paris, 1669, in-8°.

  Palisst (Bernard). Œuvres de Bernard Palissy. Paris. 1717. in-4°.
- Palsgrave (Jean). L'éclaircissement de la langue françoise, par Jean Palsgrave, suivi de la grammaire de Giles Du Guez, publiés pour la première fois en France par Génin. Paris, 1852, in-4.
- Paris (Gaston). Étude sur le rôle de l'accent latin dans la langue française. Paris, 1862, in-8°.
- Parise la duchesse, chanson de geste, 2º édition, revue et corrigée par Guessard et Larchey. Paris, 1860, in-18.
- Partonopeus de Blois, publiée par Crapelet. Paris, 1834, 2 vol. in-8.
- PASQUIER (Etienne). Les Œuvres d'Estienne Pasquier. Amsterdam, 1723, 2 vol. in-fol. Dans le second volume se trouvent les lettres de Nicolas Pasquier.
- PATRU. Voyez Vaugelas.
- Poisson (Robert). Alfabet nouveau de la vrée et pure ortografe fransoize et modèle sus iselui en forme de dixionère, dédié au roi de Franse et de Navarre Henri IIII, par Robert Poisson, équier (au vile) de Valonnes en Normandie, à Paris, chez Jérémie Périer, livrère és petis degrèz du Palais, 1609 avec privileje du Roi, petit in-8°.
- Pougens (Charles). Archéologie française ou Vocabulaire des mots anciens, tombés en désuétude et propres à être restitués au langage moderne. Paris, 1821, 2 vol. in-8°.
- QUICHERAT. Traité de versification française, 2º édition. Paris, 1850, in-8°.
- RABELAIS. Œuvres de F. Rabelais. Paris, 1823, 3 vol. in-8°.
- RAYNOUARD. Lexique roman ou Dictionnaire de la langue des troubadours, comparé avec les autres langues de l'Europe latine. Paris, 4844, 6 vol. in-8°.

- REGNIER DESMARAIS. Grammaire françoise. Paris, 1606, in-fol. et in-12.
- RICHELET. Dictionnaire françois. Genève 1680, in-4°.
- Roman de la Rose, par Guillaume de Lorris et Jehan de Meung, nouvelle édition revue et corrigée par Méon. Paris, 1814, 4 vol. in-8°.
- Roman de la Violette de Gérard de Nevers, en vers du XIII<sup>o</sup> siècle, par Gibert de Montreuil, publié par Fr. Michel. Paris, 1834, in-8°.
- Roman de Rou et des ducs de Normandie, par Robert WACE, publié par Fréd. Pluquet. Rouen, 1827, 2 vol. in-8°.
- Roman des sept sages de Rome, en prose, publié pour la première fois, d'après un manuscrit de la bibliothèque royale, avec une analyse et des extraits de Dolopathos, par Leroux de Lincy; à la suite de l'Essai sur les fables indiennes et sur leur introduction en Europe, par Loiseleur-Deslongchamps. Paris, 1838, in-8°.
- Roman du Renart, publié par Méon. Paris, 1826, 4 vol. in-8°. Supplément publié par Chabaille, 1835, in-8°.
- Roman du Saint-Graal, publié par Fr. Michel. Paris, 1839, in-8°.
- Romans (Li) de Berte aus grans piés, publié par Paulin-Paris. Paris, 1832, in-12.
- Romans (Li) du Chastelain de Coucy et de la dame de Fayet. Cet ouvrage a été publié avec une traduction de Crapelet, sous le titre suivant : l'Histoire du Chastelain de Coucy et de la dame de Fayet. Paris, 1829, in-8°.
- Romans (Li) de Garin le Loherain, publié par Paulin-Paris. Paris, 1835,
- RONSARD. Les œuvres de Pierre de Ronsard, Paris, 1623, 2 vol. in-fol.
- ROQUEFORT. Glossaire de la langue romane. Paris, 1808, et supplément, 1820, 3 vol. in-8°.
- RUTEBEUF. Œuvres complètes de Rutebeuf, trouvère du XIII° siècle, recueillies et mises au jour pour la première fois par Achille Jubinal. Paris, 1839, 2 vol. in-8°.
- RYMER. Fædera, conventiones, litteræ, etc., inter reges angliæ et alios quosvis imperatores, reges, etc., ab anno 1101 ad nostra usque tempora habita aut tractata. Lundini, 1704-35, 20 vol. in-fol.
- Satyre Menippée, de la vertu du catholicon d'Espagne et de la vertu des états de Paris. Ratisbonne, 1709, 3 vol. in-8°.
- Scarron. Virgile travesti en vers burlesques, précédé d'une notice sur l'au-

- teur et accompagné de notes, nouvelle édition par Charles Fétilly. Paris, 4845. 2 vol. in-8°.
- SCHELER (Auguste). Dictionnaire d'étymologie française, d'après les résultats de la science moderne. Bruxelles et Paris, 1862, in-8.
- SÉVIGNÉ (M<sup>no</sup>). Lettres de madame de Sévigné, de sa famille et de ses amis, recueillies et annotées par Monmerqué. Paris, 1866, 14 vol. in-8°. Les deux derniers volumes contiennent le Lexique de la langue de madame de Sévigné, par Sommer.
- Serres (Olivier de). Le théâtre d'agriculture et mesnages des champs, d'Olivier de Serres, seigneur de Pradel. Paris, an XII-XIII (1804-1805), 8 vol. in 4°.
- Sully. Mémoires ou Œconomies royales d'Estat domestiques, politiques et militaires de Henry le Grand, par Maximilian de Bethune, duc de Sully. Paris, 1664, 3 vol. in-fol.
- TAHUREAU (Jaques). Les dialogues de Jaques Tahureau, gentilhomme du Mans. Rouen, 1583, in-18.
- THIERRY (Jehan). Dictionnaire françois-latin, auquel les mots françois, avec les manières d'user d'iceulx, sont tournes en latin, corrigé et augmenté par maistre Jehan Thierry, avec l'aide et diligence de gens savants. Paris, 1564, in-fol.
- Tony (Geoffroy). Champ fleury. Paris, 1529, in-4.
- VALENCIENNES (Henri DE), continuateur de Ville-Hardouin.
- VILLE-HARDOUIN. De la conquête de Constantinoble, par Jeoffroy de Ville-Hardouin et par Henri de Valenciennes, édition faite sur les manuscrits nouvellement reconnus et accompagnés de notes et commentaires par Paulin Paris. 1838, in-8°. Le même ouvrage dans le tome I° de la la collection des mémoires pour servir à l'Histoire de France publiée par Michaud et Poujoulat. Paris, 1836, in-8°.
- Vernesse (Louis). Dictionnaire du patois de la Flandre française ou wallonne. Douai, 1867, in-8°.
- VILLON. Œuvres complètes de François Villon, nouvelle édition avec des notes historiques et littéraires, par Jacob, bibliophile. Paris, 1854, in-18.

# TABLE DES MATIÈRES.

| Avertissement                                          | 1           |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| Chapitre I. — Des préfixes                             | 9           |
| § 1. — Du préfixe re                                   | 9           |
| § 2. — Du préfixe dé                                   | 16          |
| § 3. — Du préfixe en                                   | 48          |
| § 4. — Du préfixe contre                               | 50          |
| § 5. — Du préfixe es                                   | 52          |
| CHAPITRE II. — Des permutations de lettres             | 56          |
| § 1. — De la permutation de la voyelle a en e          | 56          |
| § 2. — De la permutation de la voyelle i en e          | 68          |
| § 3. — De la permutation de la voyelle e en i          | 80          |
| § 4. — De la permutation de la consonne l en n         | 86          |
| § 5. — De la permutation de la consonne n en l         | 88          |
| CHAPITRE III. — Des additions de lettres               | 93          |
| § 1. — De l'addition au commencement du mot ou pros-   |             |
| thèse                                                  | 93          |
| § 2. — De l'addition dans le corps du mot ou épenthèse | 104         |
| CHAPITRE IV — Des soustractions de lettres             | 120         |
| § 1.— De la soustraction de l'e médial                 | <b>12</b> 0 |
| § 2. — De la soustraction de la consonne r             | 151         |

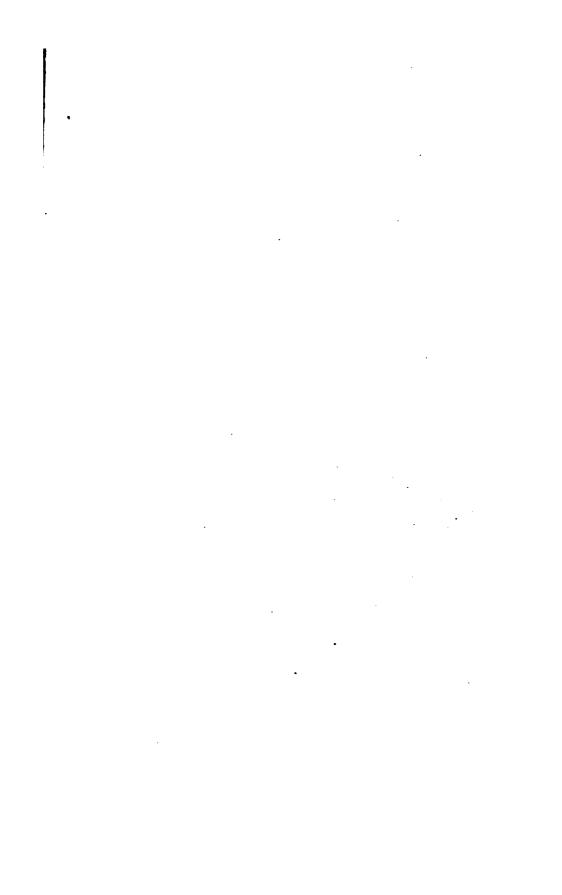

## TABLE ALPHABÉTIQUE (1).

#### A

A changé en e, 56. Abetir, 7, 12. Abonnir, 7, 11. Acajou, 105. Accent tonique, 122, note 5. Accoursir, 7, 10. Accrocher, 7, 11. Acoiser, 6, note 4. Additions de lettres, 93. Adoucir, 7, 11. Affermer, 74, 75. Affirmer, 74, 75. Aigu, 58. Aiguiser, 3. Aile, 57. Aimer, 58. Airrhes, 61. Alcoran, 104. Alcade, 104. Alcali, 104. Alentir, 5, 6 Algalife, 104. Allégre, 57. Allonge, 5, 6. Amasser, 2. Ambe, 105. Amble, 105. Amollir, 7, 11. Andier, 103. Apetisser, 7. Appeler, 2. Appetisser, 10. Aqueduc, 105. Archétecte, architecte, 69.

Arqueduc, 105.
Arroi, 39.
Arrhes, 56, 61.
Asparge, asperge, 64.
Assasier, 5.
Assortir, 3.
Assortir, 7, 12.
Aviegne (qu'il), 113.

#### В

Bac, 105. Baigner, 113. Balsamine, 56. Barc, 105. Bêler, 57. Belsamine, 56. Bétume, 69. Biberon, Bibron, 125. Bitume, 69. Blamer, 123, note. Blasphemer, 123, note. Bonneville, Bonville, 125. Bonté, 122. Bourlet, bourrelet, 138 à 140. Bourlier, bourrelier, 125. Brisbarre, Brisebarre, 125. Brucolique, Bucolique, 105.

C

Caleçon, 86. Calife, 104. Calamité, 125. Calomgnier, 112. Calomnier, 112.

<sup>(4)</sup> Chaque mot moderne, ancien ou populaire, qui est examiné dans l'ouvrage, figure ici à son rang alphabétique.

Canonnier, 88. Capital, 123, note. Carlet, 125. Carrelet, 125. Cartulaire, 123, note. Catarrhe, 64. Caterre, 61, 63. Cendre, 69. Cep, 69. Cercle, 69. Cercler, 123. Chair, 58. Chaircuitier, 59, 60. Chaircutier, 56, 59, 60. Challe. Champagne. Chapelain, Chaplain, 125. Chaperon, Chapron, 125. Charcutier, 56, 59. Charles. Charretier, 138, 140 à 143. Charrette, 56. Chartier, 140 à 143. Chartrier, 123, note. Chataigne, 112. Chauderon, 126, 134, 135. Chauderonnier, 126, 135. Chaudron, 126, 135. Chaudronnier, 126, 136. Chaulderon, 135. Chauldron, 135. Chenil. 57. Chef, 57. Cheptel, 123, note. Chèvre, 57. Chereté, 123. Cherté, 121, 123. Chierté, 121, note 5. Chrestientet, 122, note 4. Chrétieneté, 123. Chrétienté, 122, 123, Circuler, 123, note. Claincaille, Claincaillier, Claincaillerie, 116 à 119. Clairté, 59, 122. Clairteit, 122, note 2. Clareté, 123. Clarinette, 56. Clarté, 59, 122, 123.

Calonnier, 88.

Caneçon, 86.

Campagne, 113.

Clarteiz, 122, note 2. Clef, 57. Clerinette, 56. Clerté, 59. Clinquant, 116, note . Comité, 123, note. Comté, 123, note. Contra, prefine, 50. Contradiction, 50. Contravention, 50. Contre, prefine, 50. Contrediction, 50. Contredire, 50. Contre-riposte, 51. Contre-rivure, 51. Contre-révolution, 51. Contre role, contre-roler, Contre roleur, contre rolle, contre roller, contre rollaur, contre roolle, contre roollet, contre roolleur, 51. Contrôle, contrôler, contrôleur, 51. Coran, 104. Coulletaige, 132. Coup-vent, coupevent, 125. Courratage, 132. Courratier, 126, 133, 134. Courretage, 126, 132. Courretier, 126, 133, 134. Courtage, 132, 133. Courtier, 133, 134. Crénoline, 69. Crête, 69. Creste, 69. Crétique, Crétiquer, 69. Crinoline, 69. Critique, critiquer, 69. Curage, 3.

#### D

Dé, préfixe, 16 à 26.
Dé préfixe populaire, 22.
Déballer, 27, 28.
Débarquer, 26, 27.
Débarrasser, 33 à 35.
Débourber, 27, 28.
Débrouiller, 16.
Décasser, 16, 22, 23.

Déchalander, 44. Déclaration, Déclarer, 56, 59. D'éclairation, Déclairer, 56, 59. Décombrer, 29, 31. Décommander, 46. Découper, 16. Découpler, 41 à 44. Défaire, 16 Défubler, 46, 47. Dégager, 29. Dégaine, 16 Degoutter, 23. Degrafer, 45. Déguenillé, 25, 26. Déguerpir, 17. Déligence, 68. Déligent, 68, Déligenter, 68. Déluge, 69. Demain, 102. Demarcher, 19, 20. Deminuer, 68. Deminution, 68. Démontrer, 16. Dépané, 25. Dépareiller, 40, 41. Département, 23, 24. Dépatouiller, 16. Dépenaillé, 24. 25. Dépêtrer, 29, 30. Depiauter, 16. Déprier, 20, 21. Déprisonner, 32. Derenier, 126, 130, 131. Dergnier, 112. Dernier, 126, 130, 131. Dérober, 17, 18. Derompre, 18, 19. Dés, préfixe, 26 à 47. Dès, préposition, 105. Désabuser, 38. Désaccointer, 46. Désaccoupler, 44 à 44. Désachalander, 44 45. Désaffubler, 46, 47. Désagrafer, désagraffer, 45. Désagréable, désagréer, 38. Désaimer, 46. Désajuster, 38. Désappareiller, 40, 41. Désappointer, 38. Désapprobation, 38,

Désargenter, 38. Désarroi, 39. Désassembler, 38. Désassortir, 38. Désateler, 38. Déscalper, 41, note. Désemballer, 27, 28. Désembarquer, 26, 27. Désembarrasser, 33 à 35. Désembourber, 27, 28. Désemparer, 36. Desempecher, 36. Désempêtrer, 30. Désempoisonner, 37. Désemprisonner, 32. Désenamourer, 36. Désenchanter, 36. Désencombrer, 31. Désendormir, 36. Désenflammer, 36. Desengager, 29. Désenivrer, 36. Désennuyer, 36. Désenrhumer, 36. Désenrouer, 36. Desenseigner, 36 Désenterrer, 30, 31. Déspané, 25. Désroi, 39. Desteler, 38. Dételer, 38. Déterrer, 29, 30. Détremper, 16. Devin, devine, 70. Devinaire, devinere, devineor, devineur, 70. Devinement, 73. Deviner, 72. Deviser, 74. Diligence, 68. Diligent, 68. Diligenter, 68. Diminuer, 68. Diminution, 68. Divin, 70. Divinateur, divinatrice, 71, 72. Divination, 73. Doubler, 7. Drès, 105. Dueté, 121, 123. Durté, 121, 123. Durtez, 121, note 2.

E

E. - Permutation de la voyelle e en i, 80 à 85. - Soustraction de le médial, 120. Ecurer, écureur, 3. Edre, 101. Eglise, 81. Elargir, 7, 12. Elexir, 68. Elixir, 68. Embourer, 71, 10. Embrunir, 6. Emouleur, 11. Emparer, 36. Empêtrer, 29. Emplir, 3, 7, 10. Empreigner, 49. Emprisonner, 32 En, préfixe, 48 à 50. Encarné, 49. Encartrer, 49. Enchanter, 36. Enchartrer, 49. Enchérir, 7, 9. Enciter, 49. Encliner, 49. Encolper, 49. Encombrer, 29. Encontrer, 5. Encouper, 49. Encrédulité, 49. Endemain, 102. Enemistié, 49. Enferme, 48. Enfermer, 8, 7, 11. Enfermeté, 49. Enflammation. 48. Enflammatoire, 48. Enflaumer, 48. Enforcir, 3. Engager, 29. Enhumain, enhumer, 48. Enitial, 48. Enivrer, 36. Enjoindre, 49. Ennemi, 49 Ennuyer, 36. Enrhumer, 36. Enrouer, 36. Entasser, 32. Entencion, 49.

Enteriété, 49. Entierté, 49. Enterrer, 29. Enutile, enutilement, enutilité, 48. Envahir, 49. Envelimer, 88 à 90. Envenimer, 88 à 90. Enverser, 5. Epagneul, 56. Epaigneul, 56. Epandre, 7, 12 à 14. Epelucher, 144. Epenthèse, 104. Eplucher, 144. Erésipèle, 78. Erre, 100. Erres, 59 à 61. Errhes, 56. Erysipèle, 79 Es, préfixe, 52 Es, syllabe initiale, 93. Escabeau, 94. Escadron, 98. Escalier, 94. Escandale, 99 Escarlatine, 93. Escient, 94. Eschelle, 94. Esclandre, 99 Escomenier, 53. Escorpion, 94. Escrire, 94. Escrin, 94. Escumenier, 53. Escuser, 53. Escu, 94. Esgarder, 5. Esjouir, 5. Espace, 94. Espadon, 104. Espadron, 104. Espais, 94. Espars, 94. Espatule, 93. Espaule, 94. Espèce, 94, 96, 97. Especial, 96, 97. Especialement, 96, 97. Espelucher, 144. Esperimenter, 53. Esperer, 94.

Esperit, 126, 127. Espers, 53. Espi, 94. Espier, 53. Espine, 94. Espiritel, 97, 98. Espiritelle, 98. Espleit, 53 Esplication, 52. Esploit, 53. Esployer, 53. Esplucher, 144, 145. Espondre, 53. Espouse, 94. Espouser, 94. Espoux, 94. Esprit, 94, 97, 126, 127. Esquelette, 93, 98. Esquilancie, 93. Esquis, 53. Esquinancie, 93. Essai, 54. Essaim, 54. Essouffler, 54. Essuyer, 54. Estable, 94, 95. Estableté, 94. Estain, 95. Estang, 95. Estase, 52. Estat, 95. Estation, 93. Estatue, 93. Esternuer, 95. Estinction, 52, 53. Estoile, 95. Estomac, 95. Estordre, 53. Estoupe, estouper, 95. Estra, 52. Estraction, estraire, 53. Estraordinaire, 52. Estreper, 53. Estuve, 95. Etamer, étameur, 3. Etrécir, 7. Eveiller, 7, 40. Evier, 99. Ex, profixe, 52. Exactitude, 54. Exclamation, 53.

Excommunier 3.

Excuser, 53. Exhausser, 54. Exhumer, 54. Expérimenter, 53. Expert, 53. Expier, 53. Exploit, 53. Exploiter, 53. Explorer, 53. Explosion, 53. Exposer, 53. Expression, 53. Exproprier, 54. Exquis, 53. Extenuer, extenuation, 53. Extinction, 53. Extirper, 53. Extorqeur, 53. Extraction, extraire, 53.

F

Faim, 58. Fanfelue, 111. Fanfreluche, 111. Fatras, 104. Faubourg, 355. Fealté, Feelté, 126. Fendre, 69. Ferme, 69. Fidelité, 124. Fierté, 121. Fiertet, 121, note 5. Fièvre, 57. Fobourg, 155. Fonde, 106 à 110. Fonder, 106 à 110. Fondeur, 109. Forbourg, 155. Fratras, 104. Frere, 57. Fronde, 106 à 110. Fronder, 110. Frondetr, 109, 110.

G

G, ajouté devant n, 112. Garir, garison, 65, 66. Gelée, 125. Gerofie, 68.
Girofie, 68.
Gièe, 125.
Gnièce, 112.
Gobelet, 125.
Goblet, 125.
Goblet, 125.
Goutter, 23.
Guenille, 25.
Guérir, guérison, 65, 66.
Guerpir, 17.
Guitare, 64.
Guitère, 61.
Guiterne, 63.
Guiterne, 63.
Guyterne, 63.

#### H

Harpe, 4.
Hergueux, 114.
Hergneux, 114.
Hermine, 57.
Herne, 114.
Hernie, 114.
Herpe, 61 à 64.
Hierre, 100.
Hoquet, 100.
Hopital, 123, note.
Hotel, 123, note.

#### I

Permutation de la voyelle i en e, 68 à 80. Imprégner, 49. In, prefixe, 48, 49. Incarcérer, 49. Incarné, 49. Inciter, 49. Incliner, 49. Incrédulité, 49. Inculper, 49. Infirme, infirmité, 49. Inflammable, inflammation, inflammatoire, 48. Influence du langage populaire, généralités, 1. Inhumain, 48. Inhumer, 48. Inimitié, 49. Initial, 48.

Injonction, 49.
Intégrité, 49.
Intention, 49.
Intelle, inutlement, inutilité, 48, 69.
Invasion, 49.

T

Jardignier, 112. Jardinier, 112.

K

Kaïd, 104. Kali, 104. Kérielle, 68. Kyrielle, 68.

 $\mathbf{L}$ 

Permutation de la consonne l en n, 86, 87. Landunain, 102. Landit, 102, 103. Landier, 103. Lagnière, 112. Lanière, 112. Larcin, 126, 128, 129. Larrecin, 126, 128, 129. Larme, 64, Le, prosthèse, 99 à 104. Lechierres, 81. Lechéor, 81. Lécher, 83 à 85. Lécheur, 81, 82. Lendit, 102, 103. Lentille, 86. Lepelletier, 125. Lepeltier, 125. Lerme, 61, 62. Lettre, 69. Lévier, 99. Liberer, 123, note. Lichéor, 82. Licheur, 82. Licher, 83 à 85. Lierre, 100, 101. Ligne, 112.

Lilas, 86.

Linas, 86. Linteau, 405. Liteau, 405. Litière, 43. Liveau, 86, 87. Livrer, 433, note. Loquet, 400. Loriot, 402. Luette, 402. Luire, 7, 42. Lumero, 88.

#### M

Måcher, 123, note. Magnière, 112. Mairerie, 126, 131. Mairie, 126, 131. Mairrie, 132. Måle, 152. Malle, 152. Manière, 112. Marcher, 19, 20. Marin, 67, 68. Maritime, 67, 68. Marle (måle), 452. Marle, 88. Marne, 88. Mary, 58. Mastiquer, 123, note. Mecine, meciner, 120, 124, note 1. Mecredi, 159, 160. Medcine, medecine, 120, 124, note 1. Mendre, 76. Mener, 69. Meneur, 70. Menor, 76. Menu, 69. Mettre, 69. Mer, 67. Mercier, (verbe), 3. Mercredi, 159, 160. Mère, 76. Merle, 88. Mery, 58. Meugnier, 112. Meugniere, 112. Meunier, 112. Munière, 112. Moigneau, 112. Moineau, 112.

Montagne, 413. Monter, 3.

#### N

Permutation de la consonne n en l, 88 à 92. Nager, 123, note. Nantille, 86. Navigeur, 123. Nièce, 112. Niveau, Numéro, 88.

#### 0

Oignon, 113.
Ongron, 113.
Opérer, 123.
Orfèvre, 57.
Orfelin, orfenin, 91, 92.
Oriol, 102.
Orphe, orphene, 90 à 92.
Orphelin, 90 à 92.
Orphenin, 90 à 92.
Ouvrir, 123, note.

#### P

Pagnier, 112. Pair, 58. Paier, 58. Pais, 58. Paix, 58. Paler, 152. Panier, 112. Parler, 152. Parnasse, 56. Paroller, 152. Partement, 23, 24. Patenostre, 156. Patenôtre, 156, 157. Paternostre, 156, 157. Patois, 157. Patrendtre, 156. Patrois, 157. Payer, 58. Peché, 57. Pectoral, 123, note. Pégrièche, 68. Peier, 58.

Pelé, 123. Pelle, 57. Peluche, 125. Penaille, Penaillon, 25. Pépignière, 112. Pépinière, 112. Perdris, 112. Perdrix, 106. Père, 59. Peris, 58. Permutations de lettres, 56. Pernasse, 56. Pigrèche, \$8. Plaine, 56. Plane, 56. Plé, 125. Pluche, 125. Peluche, pelucher, pelucheux, 145. Poitrail, 123, note. Popieté, popietaire, 151. Posterle, 87. Posterne, 87. Poterne, 87. Pré, 57. Preigne (qu'il), 115, 116. Prefines, 2. Prendre, 115. Prenne (qu'il), 116. Propietaire, 151. Propieté, 151. Propment 151. Propriétaire, 151. Propriété, 151. Proprement, 151. Prosthèse, 93, Prunier, 112. Prugnier, 112. Pureté, 120, 123. Purté, 120, 121, 123. Purteit, 121, note 1.

0

Quel, 87. Quincaille, quincaillerie, quincaillier, 116 à 119.

R

Rabêtir, 7, 12. Rabonnir, 7, 12.

Raccord, raccorder, 14. Raccourcir, 7, 10. Raccrocher, 8, 9. Rachétique, 58. Rachitique, 58. Racoiser, 6, note 4. Radoucir, 7, 11. Raiguiser, 7, 41, Ralentir, &. Rallonge, rallonger, 7, 10. Ramasser, 2. Ramincir, 3. Ramollir, 7, 11. Rapetisser, 7, 10. Rapiécer, rapiéciter, 14. Rappeler, 2, 15. Rapproprier, 3. Rassasier, 4. Rassortir, 3. Rassoter, 3, 12. Ravalement, 14. Ravaler, 14. Re, préfixe, 2, 15. Re, préfixe populaire, 3, 15. Rechampir, 14. Rechampissage, 14. Recouvrer, 123 note. Recupérer, 123 note. Récurage, récurer, récureur, 3. Rédicule, 68, 78. Redoubler, 7. Refend, refendre, 14. Refouillement, 14. Refouiller, 14. Rejointoyer, 14. Rejouir, 4. Relargir, 7, 12, 14. Relier, 14. Relieur, 7, 12. Rembrunir, 5. Remonter, 3. Remouleur, 11. Remplage, 13. Remplir, 3. Remplissage, 14. Renchérir, 79. Rencontrer, 4. Renfermer, 7, 8, 11. Renforcer, 3. Renformi, Benformir, 14.

Rentraire, 14.

Rentrayer, 14.

Renverser, 4. Répandre, 7, 12, 13, 14. Ressembler, 4. Ressentir, 7. Resserre, 2. Resserrer, 2. Ressaut, 14. Ressouvenir (Se), 7. Rétamer, rétameur, 3. Retordre, 7, 10. Rétrécir, 7, 12. Revanger, 123 note. Réveiller, 7, 10. Revendiquer, 123 note. Ridicule, 68, 78. Rigide, 68. Rober, 17, 18. Rompre, 18.

### S

Sacler, 151. Sacloir, 151. Sarcler, 151. Sarcloir, 151. Sainteté, 120. Sainteit, 121, note 3. Saintté, 120. Sairement, 129. Salaire, 58. Santé, 122. Santeit, 122, note 1. Sarge, 65. Sautereau, 125. Sautreau, 125. Scadron, 98. Scandale, 99 Scarlatine, 93. Scorpion, 96. Sec, 69. Sécatif, 68. Secler, 151. Seigneur, 113. Seirment, 130. Sel, 57. Semaine, 57. Sembler, 6, 123 note. Sepmaine, 57. Sèque, 151. Sentir, 7. Serge, 65. Serment, 126, 129, 130. Serrement, 126, 130. Serre, 2. Seurté, 123. Sicatif, 68. Souci, 151. Simuler, 123 note. Soupçon, soupçonneux, soupçonner, 127. Sourcil, 151. Soupçon, soupçonneux, soupçonner, 127, 128. Souvenir (se), 7. Spatule, 93. Spirituel, 97 Squelette, 93, 98. Stable, 96. Stabilité, 96. Statue, 93. Substitutions de lettres, 120. Sareté, 120, 123.

## T

Surté, 120.

Tarière, 56. Tarte, 105. Tarir, 56, Tartre, 105. Teigne, 112. Témoigner, 113. Tendon, 105. Tendron, 105. Terière, 56. Terir, 56. Thésauriser, 105. Tieigne (qu'il) 113 à 115. Timon, 81. Tocsin, 126, 137, 138. Tois, 151. Toisième, 151. Tondre, 7, 10. Toqsin, 137. Toquer, 137. Toquesin, 137. Toquesing, 137. Toquesaint, 136. Trésor, 105. Tristesse, 69. Triste, 69. Tristesse, 69.

Trois, 151.

Troisième, 151. Truanderie, 151. Tuanderie, 151.

U

Uette, 404. Ugnion, 112. Union, 112. Usufruit, 105. Usufruitier, 105. Usurfruit, 105. Usurfrutier, 105. Uvette, 102.

Valeriane, 56.

Valeriaine, 56. Vallet, 152 à 154. Varlet, 152. Vaslet, 153. Velin, velimeux, 88 à 90. Venin, Venimeux, 88, 89. Vert, 69. Vertu, 69. Viegne (qu'il), 113 à 116. Vienne (qu'il), 116. Vigne, 112. Vil, 146. Vileteit, 121, note 4. Vilete, 120, 123. Vilment, 148. Vilte, 120, 123. Vole, 105.

Volte, 105.

• •

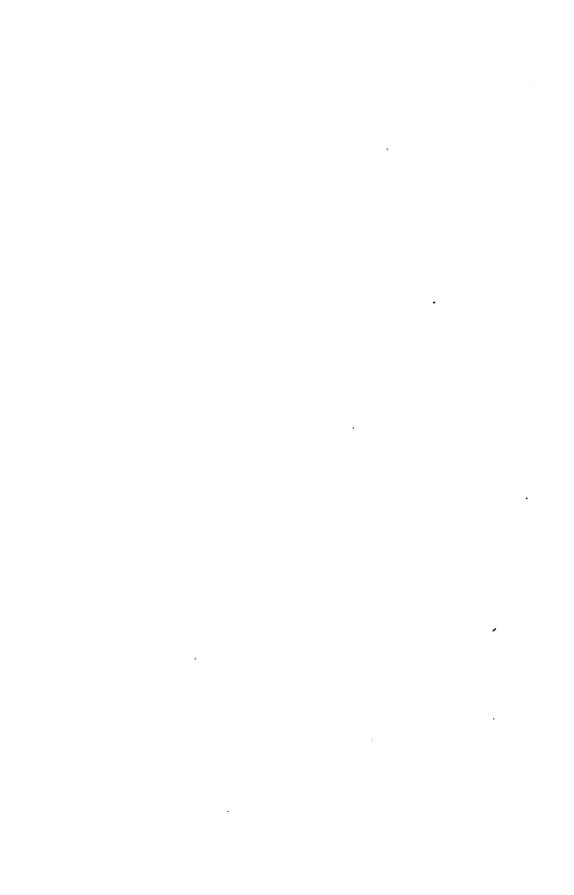





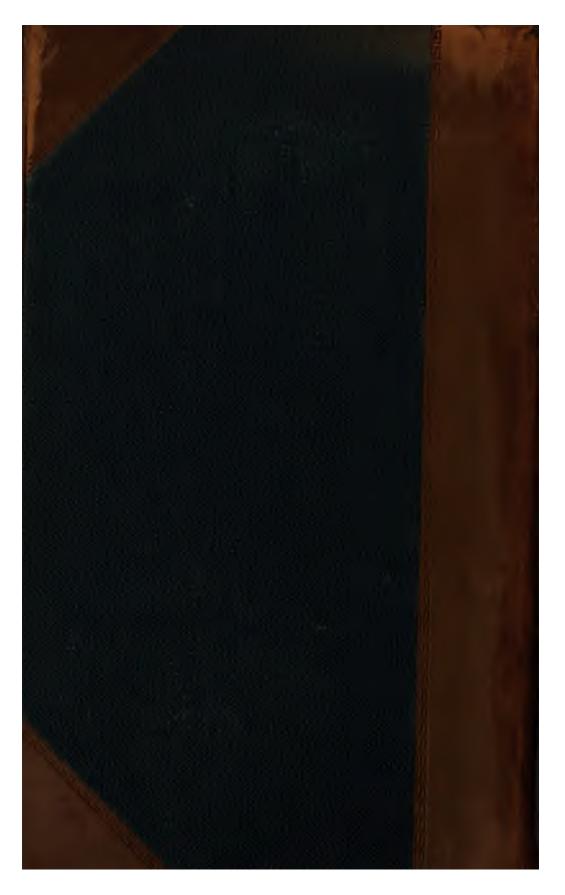